

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

# Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

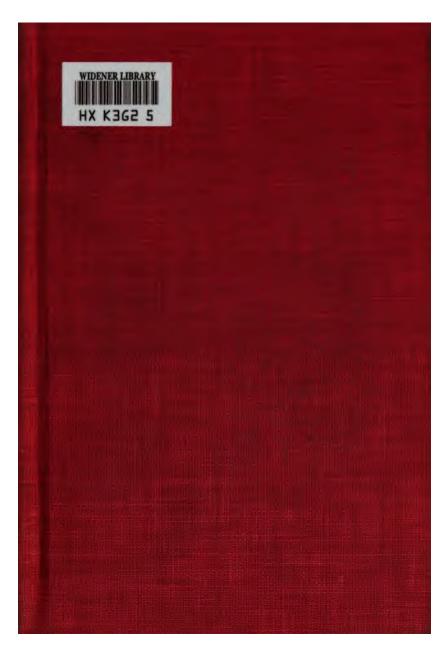

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



From the Bequest of
MARY P. C. NASH
IN MEMORY OF HER HUSBAND

# BENNETT HUBBARD NASH

Instructor and Professor of Italian and Spanish

1866-1894

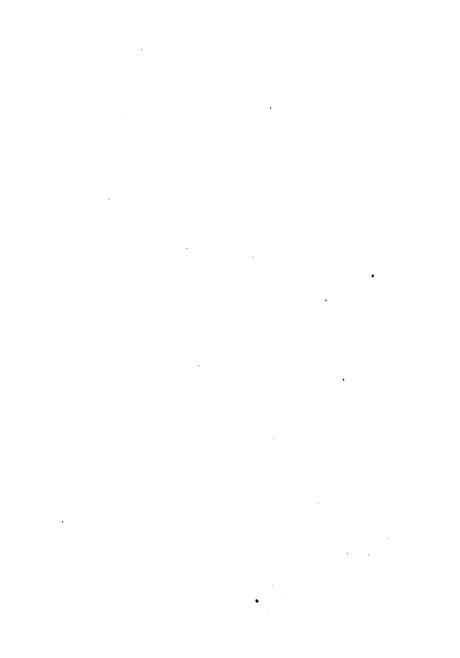

• .

| • |  |  | • | - |  |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
| i |  |  |   |   |  |
| i |  |  |   | • |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
| • |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |

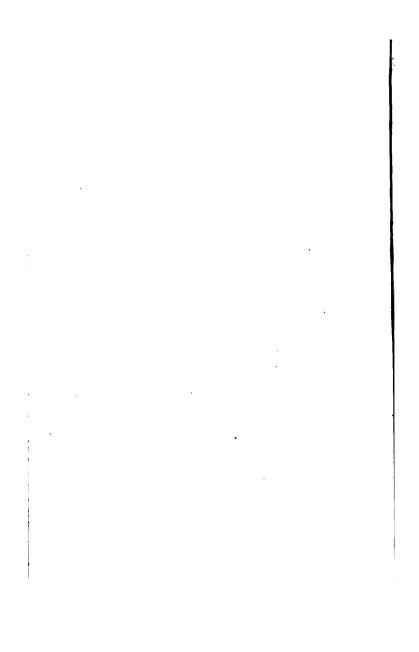

CY.

.

.

.

•

# POESIE

DІ

# GIOVANNI FANTONI

TOSCANO FRA GLI ARGADI LABINDO.

PARMA

CO' TIPI BODONIANI

M D C C C 1

Ital 8096.1.35

HARVARD COLLEGE LIBRARY
NASH FUND
GN. 12,1932

# <u>>6>6>6>6>6>6>60<6€6€6€6€6€6€6€6€6€6€6€6</u>

#### .

# GIORGIO NASSAU

CLAWERING

PRINCIPE DI COWPER

--->0---OC\*\*\*

Nassau, dei forti prole magnanima, No, non morranno quei versi lirici, Per cui suona più bella L'Italica favella.

Benchè in Parnasso primi si assidano Pindaro immenso, mesto Simonide, E Alceo dai lunghi affanni Spavento dei tiranni, Vivono eterni quei greci numeri, Che alle tremanti corde del Lazio Sposò l'arte animosa Del cantor di Venosa.

Tu fra gl'illustri nomi dei secoli Andrai famoso, nè potrà livido Obblio tinger di frode La meritata lode.

Nel nobil cuore t'alberga un'anima Pietosa madre d'opre benefiche, Regina in te risiede La Giustizia, e la Fede.

La tua ricchezza le ingiuste modera Leggi del fato; negata al vizio, È ricompensa amica Della dotta fatica.

Invan corrotta natura insidiati

Figlia del fango; fra i ceppi tacciono

Alla ragion soggetti

I contumaci affetti.

Trionfa il Perso; vinte s'incurvano Alla vergogna provincie e popoli; Con barbarico orgoglio Ei gli guata dal soglio:

Lordi di sangue, sparsi di lacrime Sono i trofei: Cowren si gloria, Sollevando l'oppresso, Di superar sè stesso.

#### FANTONI

# AL MERITO

Cadde Minorca: di Crillon la sorte Ride superba fra le sue ruine; Sprezza di Cade sull'Erculeo fine Elliot la morte.

Del Giove Ibero al fulminante orgoglio Calpe resiste, e all' ire sue risponde, Come al canuto flagellar dell'onde Marpesio scoglio. Vasington cuopre dai materni sdegni L'Americana libertà nascente; Di Rodney al nome tace il mar fremente, Temono i regni.

Hyder sen fugge; su i trofei Britanni Siede Coote, ma le schiere ha pronte: Crollano i serti sull'incerta fronte D'Asia ai tiranni.

Altri ne canti le guerriere gesta,

A me le corde liriche ineguali

Orror non scuote con le gelid'ali

D'aura funesta.

Tessere abborro su pietosa lira
Un inno lordo di fraterno sangue,
Sento i singulti di chi piange, e langue,
E di chi spira.

Non crescon palme sul castalio rivo,

Ne il fertil margo alto cipresso adombra,

Protegge i Vati con la docil ombra

Palladio ulivo:

Venite al rezzo de' bei rami suoi, Della natura difensori augusti; Non gli ebbri duci di rapine onusti, Voi siete eroi.

Vosco Pinello presso me si assida Caro all'amore delle Sergie genti, Già eternatrice per le vie de' venti Fama lo guida.

Cinger gli voglio l'onorate chiome, E dove morte saettar non puote, Oltre il confine dell'età remote, Spingerne il nome.

A lui sul volto candida traluce
L'anima bella che racchiude in petto,
Nè la percuote di malnato affetto
Torbida luce.

Prudenza il guida ne' dubbiosi eventi, Che nel futuro con cent'occhi guarda, Pronta nell'opre, ne' giudizi tarda, Parca d'accenti. Il braccio gli arma di severe pene Giustizia, ai doni e alle preghiere sorda; Seco è Pietade, che l'offese scorda, L'ire trattiene.

Pietà germana della Fede, a cui Deve i costumi placidi e soavi Più che agli esempj, e allo splendor degli avi Raccolti in lui.

Nè spargo i versi di mentita frode,

Nè schiavo rendo il facil mio pensiero;

A Luni sacra, e all'immutabil vero

È la mia lode.

Me non seduce l'amistà, non preme Bisogno audace, nè venal timere, Stolta non punge d'insolente onore Avida speme.

Libero nacqui: non cangiò la cuna I primi affetti; a non servire avvezzi, Sprezzan gli avari capricciosi vezzi Della fortuna.

# ·(<del>|| - || - || - || - || - || - || - ||</del>)-

# AL MARCHESE DI FOSDINOVO CARLO EMANUELLE MALASPINA

INVITO

A RIPOSARSI DALLA CACCIA

.... > 0 --- 0 C ....

Cario, germe d'eroi, terror di belve Dall'infallibil braccio, Invano fiuta per l'incerte selve, Rendi Melampo al laccio.

Crescono. l'ombre, con le fosche piume L'aura carezza il margine; Quest'è la mia capanna, accanto ho 'l fiui Ma la difende un argine. Sacra è al tuo nome; tu riposa: intanto Mando le reti a tendere. Fille, t'affretta: chiama Elpino: oh quanto, Quanto mai tarda a scendere!

Ma giunge. Vanne ove la rupe bruna L'onde canute insultano; L'insidie intorno ai cavi sassi aduna, Le trote ivi s'occultano.

Tu prepara, idol mio, la mensa, i lini Disponi, un bacio donami, Spoglia di mirto i rannodati crini, Ed il bicchier coronami.

Mentre il Batavo dorme, e siede stolto Dagli avi suoi degenere Sul marmo, ov'è di Ruither sepolto Il glorioso cenere,

E solca Rodney il trionfato mare Della contesa America, Onde vinta lo fugge, e mesta appare La sorte Gallo-Iberica, Beviamo: i regi non invidio: un trono Non vale il mio ricovero; Scarco di cure, e di rimorsi io sono, Nè chi ha un amico è povero.

Mi fero i Numi allor ricco abbastanza Che appresi ad esser utile, E l'avida a frenar folle speranza Di un desiderio inutile.



# AL CAVALIERE FRANCESCO SPRONI

CONTRO

#### I PRIMI NAVIGATORI AEREI

····>•——• 6 •—• 6 •••

Stroni, di candidi pensier, dall'animo Di tempra nobile, saggio, magnanimo, Ascolta i Jambici modi del Lazio Sacri alla fervida cetra d'Orazio.

Novello Archiloco nel tosco intingere Non vuò le facili rime, e costringere Chi per invidia mi seppe offendere Scherno del popolo da un laccio a pendere. In me si spengono presto le furie, Presto dimentico torti ed ingiurie,

E abborro i lucidi metri del Lirico Sparger di livido fiele satirico. Solo deridere godo le povere Follie degli uomini, che tentan movere Il fato, e a fendere stolti s'arrischiano, Mentre che i turbini lor dietro fischiano, Vinti dell'ardue montagne i culmini, L'inviolabile regno dei fulmini. Facea ben triplice ferrato cerchio A quell'indomito petto coperchio. Che primo spinsesi imperturbabile Su barca fragile per l'onda instabile, Nè lo trattennero gorghi, nè sabbia, Non d'Euro, e d'Affrico gli urti e la rabbia; Ma, asciutto il ciglio, vide l'orribile Gregge di Proteo nuotar terribile; Vide dei turgidi flutti l'orgoglio, E l'Epirotico temuto scoglio. Ma più del Tirio nocchier fortissimo Osò quel Gallico cuore audacissimo, Che, in cielo ergendosi, tratto da serica Mole, nascondersi mirò la sferica

Terra, men volgersi lenta in viaggio La Luna, e pallido vibrare il raggio; Nè provò insolita tema d'Aquario. D'Arto, dell' Jadi, del Sagittario; Ma, oltre le nuvole, vinto ogn' impaccio, Sofferse intrepido l'ire del ghiaccio. Così Prometeo varcò l'aerea Spiaggia per togliere la fiamma eterea. Le febbri languide dietro gli scesero, I morbi pallidi fremer s'intesero: La Morte assisesi sopra del macero Primo cadavere, dal seno lacero Le calde viscere trasse, e con l'empie Mani intrecciossene serto alle tempie. Or pende il misero da monte altissimo, Rostro famelico d'augel fierissimo Del rinascibile cuore fa scempio, E ai temerari serve d'esempio.

# · (HEHERENEHERENEHER)

# AL MARCHESE C. B.

DELUSO NELLE SUE SPERANZE DA UNA CORTE

Fugge l'Autunno: spoglia le frementi.
Selve Decembre di canute fronde,
Tornan lottando a dominar sull'onde
Protervi i venti.

L'anno rinasce, ne la sacra insegna Ti fregia ancora l'onorato petto? In preda agli Euri l'ambizioso affetto, Delio, consegna. Sarai felice, se vivrai privato; Lascia la sorda cortigiana stanza: Chi non è schiavo della sua speranza Regna beato.

Basso virgulto lentamente scuote

Borea stridendo, ma le quercie opprime,

Non umil colle, ma superbe cime

Giove percuote.

Più siedi in alto, più la tua caduta Sarà fatale: mille inquieti aduna Emoli invidia; gli ode la fortuna, Ride, e si muta:

Fortuna ingiusta, che d'aurate spoglie L'umili adorna case dei pastori, Ed a chi nacque fra gli aviti allori Spesso le toglie.

Partenio imita, che sprezzò costante Le sue lusinghe. Non seduce il merto Del facil volgo nei giudizj incerto L'aura incostante. Non teme insidie, non velata frode, Titoli illustri, vano onor non merca, Noto a sè stesso dell'oprar non cerca Premio, nè lode.

Sta sulla soglia dell'iniqua Corte
L'astuto inganno; fuggi i suoi favori;
Son quei, che ti offre insidiosi onori
Ami e ritorte.

Il quinto lustro mi ombreggiava il mento, Quando le volsi disdegnoso il tergo: Or nell'asilo del paterno albergo Dormo contento.

Molesta cura non mi sparge intorno Freddo sospetto con i foschi vanni, Non mi prepara meditati inganni Il nuovo giorno.

Ride a'miei voti la discreta mensa Non ebbra madre di discordie pazze, Chè a'rari amici le capaci tazze Fille dispensa; Fille occhi-nera, la cui bionda treccia Ceruleo nodo tortuoso morde, Che alle lusinghe dell'aurate corde Le rime intreccia.

Dal roseo varco de' bei labbri suoi Spontanei vanno sulla cetra i carmi, Un prato è il campo, sono i baci l'armi, Gli amanti eroi.

A me che giova, se il glacial Britanno Del mar conserva l'ottenuto impero, Se invido il Gallo, se il geloso Ibero Ne fia tiranno?

Se, lento l'arco, di Crimea le dome Barbare genti stan dormendo in pace, Se di Alexiowna debellato il Trace Venera il nome?

Per me non porta su tonante prora Indiche merci timido nocchiero Dal novo mondo, nè dal lido nero Sacro all'aurora. Divelte selve per l'ondoso piano Volin ministre di fraterna morte, De'regi penda la dubbiosa sorte Sull'oceano;

Sparse di sangue vegga le rapite

Messi l'inulta Americana terra,

Spingan degli avi i lor nipoti in guerra

L'ombre tradite;...

Io bevo, e canto, chè il fischiar nemico Delle Bistonie procellose ruote Dei patri boschi il pio turbar non puote Silenzio amico;

Ne può bersaglio dei tartarei strali Rendermi invidia viperina d'opre; Dai colpisuoi sotto un allor mi copre Amor con l'ali.

# (Hellettertellettertell)

# AL FORMIDABILE,

VASCELLO

DELL' AMMIRAGLIO

RODNEY

Vanne, fatale ai regi Anglo Naviglio, Per l'Indo flutto instabile;

Porti superba della gloria il figlio La prora formidabile.

I suoi primi anni a debellare impavidi L'ire dei forti appresero, E ad un eroe di cinque lustri pavidi Mille guerrier si arresero. Rammenta ancora il giorno, in cui cadeane Havre dei tetti i culmini, Nella vindice mano a lui splendeano Della sua patria i fulmini.

Predár le fiamme i legni ostili, ed arsero; Dei vinti fra le tenere Voci la speme della Senna sparsero Di vergognosá cenere.

Langara, e Grasse invan gli fero ostacolo;
I nomi lor scolorano
Fra i ceppi, e al volgo d'Albion spettacolo
Il suo trionfo onorano.

Perchè le navi Vaudrevil disciogliere Dal porto, ove sedeano? Non può il Gallico genio a Rodney togliere L'impero dell'Océano.

# ·(Hellellellellellell)·

### A VENERE

···· > --- 0 --- C •···

Diva dal cieco figlio,
Speme, e timor di verginelle tenere,
Volgi al tuo vate il ciglio
Dai serragli di Menfi, Egioca Venere.

Se l'are tue fumarono
Per me d'incenso, se le tosche cetere
Il tuo gran nome osarono,
Seguendo i carmi miei spinger all'etere;

Licori dal volubile

Cuore flagella col severo braccio,

E annoda indissolubile

Quell'anima proterya in aureo laccio.

Tentai sprezzar l'instabile
Tiranna, e l'empia mia catena frangere;
Sedeva inesorabile
Su quel volto il destin, che mi fa piangere:

In me di strali gravido
Tutto vuotò il turcasso Amor terribile,
Nè vuol, che più l'impavido
Canti duce del mar Rodney invincibile;

Ma un sen di latte tumido, Su cui tra i fiori azzurro vel s'intreccia, Due negre ciglia, un umido Labbro di rose, ed una bionda treccia.

#### (Henemenenenenen)

# AL SIGNOR DOTTORE ALESSANDRO BICCHIERAI

Toscano Ippocrate, cui Febo in cura
Diede di Clawering l'aurea salute,
Cultor benefico dell'arti mute
Della natura,
Nel tempio guidami, dove conservi
L'industre immagine del corpo umano,
E ammira l'Italo, l'Anglo, e il Germano
L'ordin dei nervi.

Di morte a struggerla rabbia non vale: Circonda l'anima di un giusto orgoglio; Nei fasti lirici segnare io voglio L'opra immortale.

Taccia l'ignobile turba, che avvezza Nel fango a volgere l'umil pensiero, Gl'infaticabili figli del vero Stolta disprezza;

Serva vilissima della fortuna
In braccio a Venere vive poch' ore,
E ignota agli uomini dormendo muore
Dentro la cuna.

# AL SIGNOR GIACOMO COSTA

····> 0 --- 0 C ····

Costa, a che giovano sospiri e lagrime, S'oltre la Stigia sponda inamabile Priego mortal non giunge A Pluto inesorabile?

Se tutti vittime dell'Orco pallido
Dobbiam sul languido Cocito scendere,
Nè può donata Cloto
La forbice sospendere?

Godiamo i candidi giorni del vivere, Finchè le giovani forze non mancano, Finchè di unguento sparse Le chiome non s'imbiancano.

Assisi al tepido spirar di zeffiro Di un rio sul margine, cantiam le tenere Pugne di Bembo, e l'armi In voto appese a Venere.



# AL CONTE ODOARDO FANTONI

PER IL RITORNO D'AMERICA A LONDRA
DELL'AMMIRAGLIO RODNEY
DOPO LA VITTORIA DEI 12 APRILE
1782

.... > 0 --- 0 6 1...

Sorgi, Tamigi, su dell'urna, e fuora Del lido innalza le superbe corna, Sulla vittrice coronata prora Rodney ritorna.

Rodney tuo figlio di un nemico audace, Non prima avvezzo a impallidir, spavento; Folgore in guerra, e tepidetto in pace Soffio di vento. Ma, ahimè! percosso da febbril saetta Langue, qual astro in nuviloso cielo, Nè l'ardua fronte, e'l sacro allor rispetta Pallido gelo.

Votiam, Fantoni, nuove tazze al nome E alla salute dell'Eroe, festose Cetre agitiamo, e inghirlandiam le chiome D'apio e di rose.

Le rime figlie di un scherzar felice Oda il canuto Licida geloso Della trilustre biondi-bruna Nice Amante, e sposo.

Te dal rossore vaga verginella
Sotto di giogo placido ritiene,
A me dà leggi facili la bella
Candida Argene.

#### ·(Henenenenenenenen)·

#### AL DUCA DI CRILLON

DOPO ESSERE STATA SOCCORSA GIBILTERRA

DALL'AMMIRAGLIO HOWE

A PRONTE DELL'ARMATA GALLISPANA

.... 30-06 1111

CRILLON, folle! che speri? Eh, non son queste
Le Maonesi sponde;
Ecco l' Anglo signor delle tempeste,
Che l'ardir tuo confonde.

Mira di Calpe sull'invitto scoglie Dalle famose prove Scriver la Fama del Britanno orgoglie RODNEY, ELLIOT, ed HOWE.



#### A FOSFORO

Figlia di Giove, reggitrice bionda
Delle Grazie, e dell'Ore,
D'occhi più azzurri della nordic'onda
Bella Madre di Amore,

Perchè ritardi le mie gioje? In cielo Spargi il purpureo lume, Squarcia di notte il tenebroso velo, Lascia le fredde piume. Di Lenno il Dio, le curve braccia ignude, Tinto il seno e la faccia, Martella un brando sulla negra incude Con le robuste braccia.

Bronte un usbergo incide, una celata Sterope imbruna, chino Sull'asta intanto crolla il capo, e guata Il Batavo destino.

Marte fischiando sulla ferrea biga Minaccia i Re tremanti, Sferza Discordia angui-crinito auriga I corridor fumanti:

Per le campagne di cultori vote Forsennata si aggira, Al ferreo suon delle gementi rote Umanità sospira.

Ma già tu sorgi! La bramata Aurora Rosseggia in oriente, Fuggono l'ombre, e gli appennini indora Il biondo Sol nascente. La fosca nebbia si dirada, appare Di regio pondo grave, Lungi la veggo, sul Tirreno mare La Siciliana nave!

Onor dell'Arno biondi-brune spose, Danzate a me d'intorno, Cinghiamo il crin di rinascenti rose, E salutiamo il giorno.

Fille, ti assidi al tuo Labindo accanto Su questa grigia pietra, Mentre ch'io sciolgo della gioja il canto Mi sosterrai la cetra.

Tu col sorriso approvator del volto I versi miei seconda... Quai lieti plausi risonare ascolto Dalla sinistra sponda?

Ma già cresce col vento il mormorio!

Restate voi danzando:

Fille, perdona: ecco la cetra, addio:

Corro a veder Fernando.

AL MARCHESE DI FOSDINOVO

## GARLO EMANUELLE

MALASPINA

Metà dell'anima del tuo cantore, Che fai sul gelido Papirio monte? Qual cura vigile cinta di orrore Ti siede in fronte?

Fra le sollecite straniere genti
Con occhio cupido ricerco indarno
L'amico tenero sulle frementi
Sponde dell'Arno.

Qui si rinnovano gli esempi arditi Dei scontri fervidi dei campi Elei; Tutti già sognano danze e conviti, Pugne e trofei

Vieni, e di Amalia vedrai le chiare Luci, che vibrano d'amor quadrella, Nel cui ceruleo foco traspare L'anima bella.

Vedrai 'n magnanima gara di onore FERNANDO spingere d'Alfea le squadre; Nel volto nobile, nel regio core Somiglia il padre.

ALLA S.R.M.

D I

## M. CAROLINA AMALIA

D'AUSTRIA

REGINA

BELLE DUE SICILIE

... > \_\_\_ 6 \_\_ 6 \*\*\*

Austriaca Donna, al di cui piè s' inchina L'abitatore della Puglia ardente, Della Sebezia fortunata gente Madre, e Regina;

Or che Tu scendi fra la turba accolta.

Ove Arno il Ponte delle pugne morde,
Il nuovo suono dell'etrusche corde

Propizia ascolta.

A Te non chieggo ambiziosi onori,
Onde poggiare a perigliosa altezza;
Non quei che il volgo avidamente apprezza
Vani tesori.

Poco mi basta. Di maggior fortuna Vada altri in traccia: assai per me sarebbe Un fertil campo, un picciol tetto, ov'ebbe Flacco la cuna.

Con pochi amici a parca mensa in pace Vivrò contento fra discrete voglie, Nè del mio albergo varcherà le soglie Cura mordace.

Farò che sappia l'Abissino adusto, E quei che preme la gelata spiaggia, Che hai il cuor di Tito, la virtù, la saggia Mente d'Augusto.

Erger io voglio di votivi marmi Mole, ove s'apre al nostro campo il varco, E questi in fronte scolpirò dell'arco Saffici carmi: "Qui nelle selve di un novello Pindo "Or colle Muse, or fra i bicchier scherzando, "Grato ad AMALIA, e all'immortal FERNANDO "Vive Labindo.

## · (Hellellellellellellell)

PER IL DÌ NATALIZIO

D I

## MARIA LUISA DI BORBONE

INFANTA DI SPAGNA E GRAN-DUCHESSA DI TOSCANA

IN OCCASIONE DI UNA FESTA
DATA DALLE LORO MAESTÀ SICILIANE
A LIVORNO

Ride la gioja: a regia mensa mesce
Bacco il Falerno a Citeréa, che danza;
Nacque Luisa in questo giorno? ah cresce
La mia speranza!

Cresce, riposta nel tuo cor pietoso, Sebezia Diva; il mio destin s'incida: Non spera invano in questo di glorioso Chi in Te confida: Nè le mie preci, nè i miei versi sono Alla tua mente, ed al tuo core ignoti; Ancor sull'ali lusingando il trono Stanno i miei voti.

Recami teco per il mare infido Delle Sirene alla beata sponda, Ove di Chiaja flagellando il lido Mormora l'onda;

Nuovo Anfione, sulla regia prora
L'ire proterve placherò dei venti;
A me d'intorno taceranno allora
L'aure frementi.

Cinto d'alloro l'onorate chiome Voglio la spiaggia salutar vicina, Ed insegnarle a replicare il nome Di CAROLINA.

#### FANTONI



# AL SIGNOR AVVOCATO GIOVANNI M.A LAMPREDI

····>·

Chi l'alma ha pura, e di delitto è scarce, Saggio Lamprepi, insidie altrui non pave, Per sua difesa di saette e d'arco D'uopo non ave;

O vada errando per il mar sdegnoso, Scorra l'Idaspe, o l'Amazzonio fiume, Veglia custode de' suoi di pietoso Provido Nume. Guidami dove sotto i raggi ardenti Ferve del Sole l'Affrica infelice, D'irsute belve e d'orridi serpenti Calda nutrice;

Guidami dove per due mesi interi I freddi giorni son di luce privi, Fille ridente canterò dai neri Occhi lascivi.

# (menenenenenenen)

I L

#### GIURAMENTO TRADITO

Quant'è vitrea la fe di un giuramento!
Voi che d'amor vivete,
La tenera cagion del mio tormento
Su quel faggio leggete.

Quando di Tirsi obblierà le pene Fatta di un altro ancella, Quando viver potrà senza il suo bene Licori pastorella,

Del placid'Arno correranno al monte I ribellati umori.

Arno, t'affretta a ritornare al fonte, M'abbandono Licori.

## ADIANA

···> --- 0 --- 6 ····

Vergin dall'arco nella caccia forte, Face del cielo, quando Febo dorme, Speme di spose, che rapisci a morte, Diva triforme;

A te consacro questo pin, che innalza Fra l'ardue nubi la chiomata fronte, E i negri lecci della curva balza Figlia del monte. Strage del gregge, e dei pastor spavento Schiera v'annida d'affamati lupi, Che van predando cento capre e cento Per queste rupi.

Se mai di vita il braccio tuo gli priva, Se nell'insidie tu a cader gli adeschi, Appender voglio alla magion votiva Gli orridi teschi.

#### L'AMANTE DISPERATO

È una proterva Fillide
Più capricciosa della bruna Cloride,
Più vana che Amarillide,
Più spergiura e crudel dell'empia Doride.

Eh, si cessi di piangere,

Dal piè si tolga il vergognoso laccio;

Lo voglio in pezzi frangere,

E a dispetto d'Amor vuò uscir d'impaccio...

Udimmi, e minaccevole

Col ginocchio incurvò l'arco terribile,

E col braccio pieghevole

Nel cuore mi lanciò dardo infallibile.

Ahi, che una cieca rabbia
D'allor mi bolle in sen pronta all'ingiurie,
E sull'aride labbia
Lo schiumoso velen versan le Furie.

Dagli occhi il pianto scendemi Sulle garrule mense, e vuol ch'io taccia; Fremo, singhiozzo, e rendemi Improvviso pallor bianca la faccia.

Nel dolor che mi strazia,
Perfin la gioja altrui sovente annojami;
Ed Amor non si sazia
Di tante pene?...Apriti, abisse...ingojam

## (<del>||-||-||-||-||-||-||-||</del>)

#### AD APOLLO

PER MALATTIA

#### DI NERINA

....>----- C....

Lascia di Delfo la vocal cortina,
Febo, che lavi il biondo crin nel Xante,
Reca salute alla gentil Nerina,
Padre del canto.

Langue il bel volto fra moleste doglie,
Qual bianco giglio, che la grandin tocca,
Rosa rassembra d'appassite foglie
L'arida bocca.

Se invan t'invoco, se al'temuto sdegno Del freddo morbo la Donzella cede, Voglio d'Averno per il muto regno Volgere il piede.

Al mesto suono delle corde ignote
Di Pluto il cuore ammollirò col canto,
E piangeranno, di pietade vóte,
L'Ombre al mio pianto.

Sisifo, e Flegia nell'obblio del rischio Staran del monte sul feral confine, Ed all'Erinni tratterranno il fischio Gli angui del crine.

Ma, ahimè! due volte l'onda non si varca.

Legge lo vieta del Destin severo;

Sordo alle preci sulla Stigia barca.

Siede il Nocchiero.

Era omai giunta alla fatal palude La Tracia Sposa, e si credea felice; Orfeo si volge: mista all'ombre ignude Fugge Euridice.

## (Helenenenenenenen).

## AL SILENZIO

--->-<del>---</del>6----------

Dal cupo orror delle Cimmerie grotte Discendi velocissimo, Pallido figlio della buja notte Silenzio placidissimo.

Già ride Cinzia nel vivace argento, Le stelle già biondeggiano, E sulle aquilonari ali del vento I sogni pargoleggiano. Su i freddi lini Clori invidiosa Chiuse ha le stanche ciglia, Chiama le mie promesse, e non riposa L'occhi-cerulea figlia.

Ma come, oh Dio! potrò stringerla al petto? Come saziar la voglia, Se ho da varcar presso il materno letto La perigliosa soglia?

Guidami tu fra le chet'ombre, o Nume All'amor mio propizio; T'offro languente sull'amiche piume La Bella in sacrifizio.

# A L L'

#### AMMIRAGLIO RODNEY

--->0----0<---

Rodney, vincesti; da servil catena \*
Oppresso il Genio degli aurati gigli,
Funesto augurio di Bostón ai figli,
Solca l'arena.

RODNEY, vincesti; debellato è il forte, E quasi un lampo ne perì la fama: Padre la patria libertà ti chiama, Figlio la sorte. Prendi due vasi di prezioso unguento, Madre dei carmi dal soave nome, Ungiti, e lascia le corvine chiome Preda del vento.

Ecco la cetra, ove scolpì la Gloria
L'opre immortali degli Eroi Britanni,
Un inno sciogli domator degli anni
Alla Vittoria.

<sup>\*</sup> Per la vittoria riportata il di 12 Aprile 1782 nell'Indie Occidentali dalla flotta Inglese comandata dall'Ammiraglio Rodney, sopra la flotta Francese del Conto di Grasse fatto prigioniero nell'anione.

ALLA

CULTISSIMA CONVERSAZIONE

DELLA SIGNORA

#### ANNA MARIA BERTE

Pera colui, che di faretra e d'arco Il primo armò l'ignudo fianco e l'omero, E schiuso all'ire ed alle pugne il varco, Cangiò in brando la falce, e in asta il vomero.

Quindi le Furie a desolar la terra Nacquero, e a danno dell'umano genere Nuova strada alla morte aprì la guerra, Campi e capanne riducendo in cenere. Per lui d'Europa or le vendute genti Allo sdegno dei Re stolte s'adirano, E al roco suon dei bellicosi accenti Strage e ruina minacciando spirano.

L'Asia per lui deserta or freme e piange Serva del Trace lacerata e squallida. E le bende ed il crin vedova frange L'Egizia sposa desolata e pallida.

Tanto dell'oro può la sete, e tanto Sull'uomo avaro il mai tranquillo e sazio Desío, che a prezzo di delitti e pianto Di terra sepolcral compra uno spazio!

Pace, ritorna, nè sangue si versi Più di fratelli, che tra lor si sfidano, Nè Italia mia vegga di lutto aspersi I pingui campi del conteso Eridano.

Pace, ritorna inghirlandata in fronte, E il sacro guida amico aratro: riedano Teco la Fede, e l'Abbondanza pronte, E ai nostri vizj le virtù succedano. L'aurea si vegga dei costumi antichi Rozza, ma schietta purità rinascere, Ed indistinte per i colli aprichi Errar le greggie rispettate a pascere.

Io lieto intanto in mezzo ai campi aviti Farò che s'erga al patrio fiume un argine, O agli alti pioppi sposerò le viti Di un vitreo rivo sull'erboso margine.

Tu sacro ai versi miei, sacro al mio cuore, Lunense Amico, di un ondoso salice (1) T'assidi al rezzo, e col fuggente umore L'ardor estingui di un vinoso calice.

M'abbraccia, bevi, e il vuoto nappo cedi Alla di carmi tornitrice amabile (2) Berte ingegnosa, o al placido Lampredi (3) Facile al bene, ed alla colpa inabile.

Stanno al suo fianco il buon Ranucci, pura Anima, e enore dell'Etrusca Curia; E Catellacci, che sevente fura (5) Gli egri di Morte all'orgogliosa furia; E lo studioso Bevilacqua (6), e il caro Zipoli saggio, dal purgato scrivere, (7) Che sa di lede mal donata avaro Far plauso al merto, e in regia corte vivere.

Quel che passeggia solitario, e sotto Reca del braccio ed un volume e un foglio, Preslé è dell'Arti il Mecenate, il dotto (8) Scevro d'invidia e di maligno orgoglio.

L'amor lo siegue della colta Alféa

Pietri, da questo cuor indivisibile, (9)

Che alla nascente libertà Cirnéa

Applaude sofo, e cittadin sensibile.

Già Febo volge al vicin monte il tergo, E d'ombra il fiume, e l'ima valle copresi; Venite, Amici, all'ospitale albergo, Che su quel colle al passeggier discopresi.

La mensa è pronta, nè vi stanno intorno Satiri audaci e la virtù deridono; Chè nella notte, e nel tranquillo giorno Pace, Giustizia, ed Amistà vi ridono. Ma, ahimè! ch'è un sogno la mia gioja. Altrove Voi siete, ed io sento le trombe fendere L'aria commossa, e dell'Ibéro Giove Dall'alte prore le falangi scendere. (10)

Veggo il Sabaudo minacciare, aperto
Di Giano il tempio, insuperbir Liguria,
E persierose sul destino incerto

E pensierose sul destino incerto Tacer l'Insubria, e palpitar l'Etruria.

Musa, t'arresta: un pigro gel mi morde Il cuor: la destra si smarrisce debile;

E le tremanti inorridite corde Rendono un suono doloroso e flebile.

<sup>(1)</sup> Carlo Emanuelle Malaspina Marchese di Foadinovo.

<sup>(2)</sup> La Sig. Anna Maria Berce.

<sup>(3)</sup> Il Sig. Avv. Gio. Maria Lampredi.

<sup>(4)</sup> Il Sig. Avv. Cav. Pietro Ranucci.

<sup>(5)</sup> Il Sig. Dott. Antonio Catellacci.

<sup>(6)</sup> Il Sig. Cav. Alessandro Bevilacqua.

<sup>(7)</sup> Il Sig. Abate Francesco Maria Zipoli.

<sup>(8)</sup> Il Sig. Conte Ferretti Barone di Presle.

<sup>(9)</sup> Il Sig. Dott. Francesco Maria Pietri.

<sup>(10)</sup> Voce popolare non verificatasi nel 1790.

# (Hellellellellellellellell).

## ALL'AURORA

···> <del>----</del> • ---- • ····

Nuda t'invola dalle fredde piume, Or che sospira querula L'auretta rugiadosa,

Il cielo spargi di vermiglio lume, Cura del biondo Cefalo Bella Titonia Sposa.

Varcar vuò il fiume, ma ancor bruna l'onda Ricopre il letto, e ascondemi Il guado insidiosa;

Nella muta capanna oltre la sponda Col di che nasce aspettami Licoride vezzosa

## ·(#=#=#=#=#=#=#)·

## DIALOGO

•

LABINDO, E LICORIDE

#### LABINDO

Crudel Licoride, tentasti frangere
La fe giuratami, spezzato ho il laccio;
Da te son libero: cessai di piangere;
Vivo di un'altra in braccio.

#### LICORIDE

Quai colpe immagini! Senza consiglio Da me diviseti gelosa furia: Piansi; ma tersemi le luci un figlio Della vicina Etruria.

#### LABINDO

Mio fuoco è Doride bella dall'umido Labbro di minio, bionda le ciglia, D'occhi cerulei, dal sen che tumido Denso latte somiglia.

#### LICORIDE

Mia cura è Licida garzon fortissimo, Che Alcide in valide membra pareggia, A cui la guancia di pel biondissimo Il quarto lustro ombreggia.

#### LABINDO

Dori solletica la cetra instabile, E i baci nascono, sorride Venere; Amar la voglio, finchè implacabile Morte mi renda in cenere.

#### LICORIDE

Licida/intreccia danze, e m'invidiano Spose, ne temono garzoni amabili; Per lui soccombere vuò, se l'insidiano Le Parche insaziabili. LABINDO

Ma se stringendoci indissolubile, Amor cangiassemi pensiero e voglia?

LICORIDE

Fia tua quest'anima, benchè volubile Sii più d'arida foglia.

LABINDO

Dunque . . . ah! pria Licida da te discaccia.

LICORIDE

Sì... ma dimentica la bionda Doride.

LABINDO

Io la dimentico fra le tue braccia...

LICORIDE

Ah, Labindo!...

LABINDO

Ah, Licoride!

#### · (Henenenenenenen).

#### AL MARCHESE DI FOSDINOVO

#### CARLO EMANUELLE

#### MALASPINA

All'auree corde del sonante Pindaro D'Eroi nodrici riconsegno un'anima Emulatrice dell'Elea magnanima Prole di Tindaro;

Non chiara al mondo per l'antica gloria, Che Federico rispettò dal soglio, Non per le palme, e l'inumano orgoglio Della vittoria. Carlo non merca dall'avite ceneri
L'ombra del merto, i pregi suoi l'adornano,
Figli d'onore nel suo cor soggiornano
Gli affetti teneri.

È amico, è padre dei germani, stabile Nelle promesse, nei pensieri nobile, Nei varj casi della sorte mobile Imperturbabile.

Ridi, Adalberto, da cui trae l'origine, Nella tua tomba : non può età confondere Nome sì grande, nè lo puote ascondere Nella caligine. Sposi felici ove più il bosco è tacito T'innalzeranno altari, E i loro voti, i sacrifizj, i palpiti Sempre ti fian più cari.

Quando del mar tremante il raggio languido Fugge, e la notte bruna Cade su i monti, e in vetta al colle assidesi La taciturna Luna,

Vedrai la coppia indivisibil riedere All'avito soggiorno, E i figli al padre, ed alla madre simili Pargoleggiarle intorno;

Ma ancor non parti! E all'arco...e a me volubil
Bieco rivolgi i rai!

Il nervo tendi! incocchi il dardo!... Ah perfide Senti... ferma... che fai?

Ahi!...son ferito...il piè mi manca, gelida Mano mi stringe il core.

Fille ... soccorso ... dove sei?... Che veggio! Chi mi soccorre è Amore.

#### ·(Hellehellehellehell)·

## AL CAVALIERE BARTOLOMMEO FORTEGUERRI

IN MORTE

DEL

#### DUCA DI BELFORTE

FORTZGUERRI, non cedere
Nei casi avversi ad una vil tristezza,
Nè vegga a lei succedere
Il più felice dì stolta allegrezza.

Serba tranquilla l'anima, D'intrepida onestà serba il coraggio; Mesto non si disanima, Nè per letizia insolentisce il Saggio. Mantieni imperturbabile,
Per la gloria vivendo e per gli amici,
La facoltà invidiabile
Di preparar altrui giorni felici.

Ahi! troppo ancor volubili
Scorrono gli anni al giusto, e lenti all'empio,
E par, che losca giubili
Morte dei buoni ad affrettar lo scempio.

Mentre rispetta un Paride,\*

E obblia Sejano e Tigellino, atterra
L'util Belforte, e l'aride
Ossa del pio cantor copre la terra.

Ma il reo pieno d'ambascia Cade esecrato; di morir non pave Chi integro visse, e lascia Alle future età nome soave.

<sup>\*</sup> Paride, Sejano, e Tigellino Sofonio, nomi d'infame celebrità nella storia del dispotismo, e divenuti propri di tutti i delatori dei Principi e dei cortigiani scellerati e potenti.

#### (II-H-H-H-H-H-H-H-H).

## AL CONTE LUIGI FANTONI

IN MORTE
DEL MARCHESE

GIO: AGOSTINO GRIMALDI .
DELLA PIETRA

Musa, lacero il crin, sciolta la vesta, Col plettro lamentevole Su quel sasso t'arresta.

In ferreo sonno, nella muta pace Dell'urna lacrimevole Il pio Grimaldi giace. Grimaldi, a cui l'eguale invan richiede Giustizia incorruttibile, La Verità, la Fede.

German, perchè non eri a lui presente Nel momento terribile? Or lo piangi...e non sente.

D'Eternità nella beata reggia, Lungi da questo esiglio, Sulle sfere passeggia.

È giunto in porto; noi siamo in tempesta :
Tergi, Fantoni, 'l ciglio;
Infelice è chi resta.

#### ·(+-11-11-11-11-11-11-11)·

#### AL SIGNOR

#### GIUSEPPE BENCIVENNI

GIÀ

#### PELLI

DIRETTORE DELLA REAL GALLERIA
DI FIRENZE

···· > 0 ---- 0 C ....

Folle s'innalza su cerate penne,
PELLI, chi Artino di emular procaccia,
Nome infelice piomberà nell'onda
Pallido in faccia.

Artino è un fiume, che nel vasto letto Lucido scorre fra la ripa erbosa, E in vitreo lago dopo lungo corso Cheto riposa.

- Degno d'alloro, se il Roman coturno Calza nel canto, e l'armonia protegge, Se nei soavi numeri si perde Privi di legge.
- O di Megacle pel Cretense amico Canti la pugna nella polve Elea, Il Rege offeso, generosa Argene, Mesta Aristea;
- O spinga armato per salvar la sposa
  Timante i riti a profanar del tempio;
  O renda Arbace alla pietà dei figli
  Nobile esempio;
- O pianga Ciro, o Cleonice additi
  D'amor, di gloria fra i pensier divisa;
  O fissi eterno nell'Austriaco cielo
  L'astro d'Elisa;
- Cigno Direco va tra le nubi a volo.

  Tanto io non posso picciol ape alzarmi,

  Formo ingegnoso depredando i fiori

  Miele di carmi.

Pinga Corazza degli eroi le gesta,\*
Il tardo Ibero all'Algerin nemico,
D'Augusto il genio, la canuta fama
Di Federico,

L'Anglo discorde, che fremendo bieco La Pensilvana libertà rimira, E l'immortale sulle palme assisa Russa Semira.

Dalla mia cetra nascono sospiri Di donzellette per amor gelose, E sogghignando scopronsi notturni Furti di spose.

Or vi s'aggira fra le corde il nome Di Fille bianca di Cairba figlia, Azzurri i lumi, rannodato il crine, Bionda le ciglia,

<sup>\*</sup> Il celebre Abste Vincenzo Corazza autore dell'Inno Saffice al Sole, e dell'Orfeo.

Dagl'insidiosi languidetti sguardi, Dalla soave verginal favella, Dal lieto volto, su di cui sorride L'anima bella.



#### ALLE MUSE

.... > 0 ---- 0 & ....

Dal crin biondissimo rosea Calliope,
Dei modi lirici maestra ed arbitra,
Scendi dal lucid'etra
Con la Delfica cetra.

Sogno, o un'amabile follia seducemi?
Questi mi sembrano gli antri Eliconii,
Questo sul Greco monte
È l'Ippocrenio fonte.

Ecco il fatidico tempio d'Apolline:

Le porte schiudonsi... Le Muse io veggio...

Umil vi adero, o neve

Alme figlie di Giove.

Dono, o Pieridi, vostro è quel placido Ozio, che guidami sull'alpe Ligure, E ov'è più sacro e fosco Il Viracelio bosco.

È vostro premio quel mirto e l'edera, Che mi circondano l'ignite tempie, Ed il plauso, che spira Sull'Eolica lira.

Me caro ai vergini lauri Castalii Non rese esanime morbo venesico, Non rapi'l mare infido Presso il Gorgonio lido.

Non fra lo strepito guerrier dei timpani, Fra i cieco-torbidi globi di polvere M'impallidì la faccia Sabaudica minaccia. Se ovunque in guardia m'avrete, intrepido Vuò i sordi fendere gorghi del Bosforo, Vincer l'arida rabbia Della Libica sabbia.

Invíolabile vedrò l'inospita Glacial Siberia, vedrò l'Atlantico Confine, e la selvaggia Brasilíana spiaggia.

Voi fra le torbide cure del soglio Guidate i providi Monarchi, e al popolo Miti rendete i Numi, Proteggendo i costumi.

Con voi di Temide nel santuario Lampredi venera l'ara di Pallade, E rapisce alla frode Dei Poeti la lode.

Gon voi risorgono l'arti d'Etruria Cura benefica del Duce Austriaco, E la mente di Pelli Crea Prassiteli e Apelli. Opra magnanima di nobil genio Regie s'innalzano sale vastissime, Ove nel marmo scolti Par che abbian vita i volti.

Greco prodigio v'ammira l'Anglico
Stranier le morbide membra di Venere,
E di Febo le sante
Forme in giovin sembiante;

D'Anfion le timide dolenti figlie, L'altera Niobe, che piange misera Le sprezzate vendette Delle Delie saette.



AL SIGNOR

#### GIORGIO VIANI

Ozio agli Dei chiede il nocchier per l'onde Del vasto Egeo, se il ciel fremendo imbruna, Se negra nube minacciosa asconde Gli astri, e la Luna;

Ozio, Viani, chiede il Medo e il Trace, Ozio il cultore dell'Ece maremme; Ma, oh Dio! non ponno comperar la pace L'oro e le gemme. Onor, riechezza a dissipar non vale
Gli aspri tumulti dell'umane menti,
E le volanti per le regie sale
Cure frementi.

A parca mensa vive senza affanno Chi i cibi in vasi Savonesi accoglie, Nè i cheti sonni a disturbar gli vanno Sordide voglie.

Che mai cerchiamo sconsigliati, quando Son pochi i lustri della nostra etade? Cangiar che giova dalla patria in bando Clima e contrade?

Sale la nave, del destrier sul dorso
Con noi la cura torbida si asside,
Agil qual cervo, e più veloce in corso
D'Euro che stride.

Godi il presente, l'avvenir trascura, Soffri gl'insulti dell'avverso fato; Non puote il figlio della polve impura Esser beato. Nei dì robusti l'Alessandro Sveco Cadde, Vittorio illanguidì vecchiezza; Me obblía la morte; mentre fors'è teco Tutta fierezza.

A te sorride per la spiaggia erbosa Flora, e le messi più di un campo aduna, E presto in dote recherà una sposa Nuova fortuna;

Lo spirto tenue del latino stile A me la Parca consegnò benigna, Ed insegnommi a disprezzar la vile Turba maligna.

#### ·(Hellellellellellellelle)

AL BARONE DEL S. R. I.
LUIGI D'ISENGARD

PER IL GIORNO NATALIZIO

DEL MARCHESE

CARLO DI FOSDINOVO

...>------

Prole Germanica nata sul Ligure
Mare, che in carcere fra i monti mormora,
Deponi'l comico socco, ed assiditi:
Già splende candida la mensa, fumano
I cibi: a Fillide t'appressa; Argenide
Accanto io voglio; prema Coricio
Furtivo il candido braccio di Cloride.
È questo il lucido giorno, che nascere
Vide il magnanimo Carlo: si colmino

Le tazze, schiudansi quelle bottiglie Di biondo Malaga, che in don mi diedero Ouando Minorica cadde, ed il Gallico Duce fra i cantici della vittoria Giurò all'Iberico deluso orgoglio L'ardue di vincere torri Tartessie; Ma invano, ch' Elliot vegliava intrepido, Infatigabile alla custodia Fra l'Anglo-Teutoni schiere invincibili. Beviam; le garrule gioje ripetano Il nome amabile, gl'inni risuonino; Le cure pallide cinte di porpora Coi Regi alberghino; d'Europa spingano Lontano l'avido Gradivo, e annodino In sacro vincolo indisselubile Monarchi e popoli Pace e Giustizia; Ridestin gli utili costumi; candida Fede il Commercio protegga ed animi; E dalle Nordiche onde all' Antartiche Sofia benefica di tutti gli uomini Formi una stabile lieta famiglia. :

r.

#### PER LA PARTENZA

DEL CAVALIERE

### BENIAMINO SPRONI

PER CADICE

Nave, che ai lidi Betici
Porti l'amabile garzon d'Etruria,
L'onda per te sia placida,
Taccia del Libico vento la furia;

Reca alle spose Iberiche
Un Ila, un Ercole reca alla gloria,
Ed un nome magnanimo
Al plauso nobile della vittoria.

Amici, un'ara ergetemi Sulla Ligustica spiaggia marittima, Vuò un'agnelletta candida Ai fausti zeffiri svenar per vittima.



#### A FILLE

INVITO

ALLA CAMPAGNA DI PORTICI

···>·

Sereno riede il pampinoso Autunno Alle donzelle e agliamator gradito; Erran su i colli del Vesevo ignito Bacco e Vertunno.

1

Se

Versan le Driadi dal canestro pieno L'uve mature; Satirel caprino Mentre le calca nel fumoso tino, Dorme Siléno. Russando ride, e voci incerte e rotte
Forma col labbro, da cui cola il mosto;
Intanto fiuta l'asinel nascosto
Dietro una botte.

Crotali, e sistri destano ineguali

Le danze, e cresce il baccanal romore;

D'entro un bigoncio, sorridendo, Amore

Lancia i suoi strali.

Al Tosco invito dell'Eolia cetra, Fillide, lascia l'Angioine torri, La via coi sauri corridor trascorri Di Leucopetra.

T'offre un albergo il placido Belforte Caro alle Muse, e ai meritati amici, Cui d'aureo stame tesse i di felici Candida sorte.

Seco è il germano dall'intatta e pura Mente, dal grato genereso cuore, Cui desta incerta gelido timore Medica cura; E Silva ingenuo, che di Claro al Nume Non vive ignoto in solitaria pace, Alla cui sacra ilarità non spiace L'ozio e le piume.

Quando ricopre la tranquilla faccia Del mar la notte con la tacit'ombra, Di mobil fuoco la montagna ingombra Freme, e minaccia.

S'erge la lava quasi al ciel vicina,
A rivi scorre tortuosa e lenta;
L'atro destino d'Ercolan paventa
L'umil Resina.

Meco, lasciate l'ospitali mura, Sull'arduo giogo ascenderai, che scopre La sfolgorante maestà dell'opre Della Natura.

Vedrai nell'ombra addormentata e bruna Specchiarsi ad onta di Anfitrite il monte, E i nivei raggi della curva fronte Tinger la Luna. Se vieni, cento Dionée colombe Serbo di Pafo alla propizia Diva, Ed alle Muse svenerò votiva Un' ecatombe.



#### AD ALCUNI CRITICI

**--->0----**0<---

Mevii, tacete: mi balena in viso
Del Dio di Pindo il provocato sdegno.
Empj, tremate: chi deride è degno
D'esser deriso.

Veggo l'insidie preparate, sento Dei detti amari il velenoso fiotto, Simile al flutto, che nei scogli rotto Dissipa il vento. Potrei punirvi, ma sì vil non sono: Spezzo l'ultrice Licambéa saetta. Degni non siete della mia vendetta... Io vi perdono.

Il vostro biasmo la virtù non morde,

Muore nascendo, e fredd'obblio l'assale;

A me lusinga eternità con l'ale

L'Itale corde.

Vivo nei boschi, ove abitar son use D'Ascra le Dive; voi disseta l'onda Mesta di Marsia; l'abborrita sponda Fuggon le Muse.

Cangiato in cigno riderò dei stolti Figli del fango; senza nome intorno Errar dovrete del fatal soggiorno Corvi insepolti.

Ma...il suol vacilla! fremon l'aure inquiete! Il ciel si oscura! fra l'orror traluce Dei nembi un solco di maligna luce! Mevii, tacete.

# . ALL'ABATE MAURIZIO SOLFERINI

Morde l'Eridano più basso l'argine, Carezza Zeffiro l'erbette tenere, Scherzando seggono sul verde margine Le nude Grazie, e Venere.

Lel rivo placide l'onde si frangono, I prati vedovi di fior s'adornano, Cangiate l'Attiche sorelle piangono, Le chiome al bosco tornano. Le smunte guance del volto pallido
Di rughe spoglia, MAURIZIO amabile;
Terror dei giovani lascia lo squallido
Flagello inesorabile.

Te lieti aspettano gli amici; splendono
D'argento candide le mense, e fumano;
I vini in limpido cristallo scendono,
E gorgogliando spumano.

Conca non chieggoti di Malabarica Miniera lucida preziosa figlia, Non d'aureo Malaga, non d'anni carica Iberica bottiglia.

Pochi mi bastano versi, che fingano Gl'inimitabili modi di Orazio, Per cui le torbide cure si spingano Nel vasto mar Carpazio.

Vieni, e dimentica l'avare voglie,
 L'etadi rapide fuggon, qual raggio;
 Il crine cingiti di verdi foglie;
 Chi a tempo scherza è saggio.

#### · (HEHERERERERER)

#### SU LO STATO DELL'EUROPA

DEL 1787.

···> 0 —— 0 **< ···**·

Cadde Vergennes; del Germano Impero L'eroe vecchiezza nella tomba spinse; Pace smarrita coprì il volto, e cinse Marte il cimiero.

Rise Discordia, non chiamato auriga Saltò sul carro apportator di guerra, E con un guardo misurò la terra Dalla quadriga. All'armi, all'armi con sembiante orrendo Gridò sferzando i corridor fuggenti; All'armi, all'armi replicar le genti, Stolte fremendo.

D'allor percossa da maligna sorte

Par che di sdegno tutta Europa avvampi;

Spira su i mesti abbandonati campi

Aura di morte.

Tinge di tema l'avvilita faccia
Scherno del Prusso il Batavo discorde,
Le labbra il Franco per vergogna morde,
L'Anglo minaccia.

Scende il Sabaudo, a nuovi acquisti intento, Sul contrastato rustico confine, Cinta d'olivo ancor Liguria il crine Corre al cimento.

Guata la Grecia, e nuove schiere appresta L'Adriaca donna all' Auspurghese invito; Mentre di Libia fulminando il lito L'ire ridesta. Gli antichi Duci sul Tibisco aduna

Dell'Istro il forte, e i gran pensieri occulta

Dal freddo Ponto Caterina insulta

L'Odrisia Luna.

Impugna l'asta, e alfin prorompe all'onte Fremendo il Trace al minacciato danno; Le bende al molle Oriental tiranno Tremano in fronte.

Da un Dio di pace, eccelsi Re, tutori Dati all'afflitta umanità, che langue, Dal crin togliete di fraterno sangue Lordi gli allori.

Ma, ahime! d'estinti la campagna è piena!

Veggo chi spira, e chi rivolto al cielo!...

Musa, ricopri di pietoso velo

L'orrida scena.

#### ·(Hellellellellellellelle)·.

#### AL SERVO

PER LA PACE DEL 1783.

Pende la notte: i cavi bronzi io sento L'ora che fugge replicar sonanti, Scossa la porta stride agl'incostanti Buffi del vento.

Lico, risveglia il lento foco, accresci L'aride legna, di sanguigna cera Spoglia sull'orlo una bottiglia, e mesci Cipro, e Madera. Chiama la bella occhi-pietosa Jole
Dal sen di cigno, dalle chiome bionde
Simili al raggio del cadente Sole
Tinto nell'onde.

Recami l'arpa del convito: intanto Che Jole attendo agiterò vivace L'argute fila meditando un canto . Sacro alla Pace.

# ·(Hellettellettellett)·

PER IL RITORNO DA VIENNA NEL 1784

DI S. A. R.

# PIETRO LEOPOLDO

ARCIDUCA D'AUSTRIA

E

GRANDUCA DI TOSCANA

ECC. ECC. ECC.

···> > 0 ---- 0 < •···

Figlio immortale dell'Austriaca Diva,
Principe, e padre dell'Etrusche genti,
I nostri ascolta del Danubio in riva
Voti frequenti.

A Flora rendi il Duce suo, che attende; Della tardanza con ragion si duole; Senza Te mesti sono i giorni, e splende Pallido il Sole. Qual madre ansante, cui Iontan l'infide Euro ritiene oltre di Calpe il figlio, Volge per l'onde dal curvato lido L'avido ciglio:

Ed offre doni sugli altari al Cielo,
Preci agli Dei dal cieco mare invia;
Così la patria con acceso zelo
Pietro desia.

Ma qual mi reca lieti plausi il vento!

Veggo la plebe di corone adorna!

Strider le rote apportatrici io sento!...

PIETRO ritorna.

Lascia la stanza dal fecondo letto,
Ibera Donna per Pietà famosa,
La bella guida, onde la stringa al petto,
Prole animosa

Voi Tosche madri, che la fama onora, Vedove avvolte in mesto manto e bruno, Candide spose, a cui non rise ancora Pronuba Giuno, Vergini caste, e garzoncelli puri, Itene al tempio a render grazie ai Numi, Sciogliete un inno, e il chiaro dì s'oscuri D'Arabi fumi;

Io voglio a mensa al ripetuto invito Vuotare il fondo dei bicchier capaci; Vadano lungi dal genial convito Cure mordaci.

Di nostra vita, e dell'onor custode Pietro ritorna al meritato soglio: Non temo insidie, non pavento frode, Sprezzo l'orgoglio.

## FANTONI

103

# AL FONTE DI . . .

Garrulo fonte, che fra l'erbe e i fiori

Corri coi piè d'argento, Di cui nei curvi limpidetti umori Bagna le penne il vento;

Tu le membra al mio Ben lavi con l'onda, Ed a baciar ti arresti, Io seggo intanto sull'amica sponda A custodir le vesti. Tu degli estivi sitibondi ardori Dal languido tormento, E le ninfe difendi, ed i pastori, Ed il lascivo armento.

Cresce a te sacro nella nostra greggia Capro, che rode appena Il citiso frondoso, e pargoleggia Sulla materna arena;

Ha grigio, quasi nebbia, il ventre e il fianco, Croceo monil gli adorna Il nero collo, e lussureggia bianco Fra le proterve corna.

# FANTONI

104

# ·(Helicicicicicici)

# AL SIGNOR MARCHESE FEDERIGO MANFREDINI \*

Al suon della minaccia

Desto dal sonno in cui giacea sepolto

Il Batavo si allaccia

L'elmo, e ricopre la vergogna, e il volto;

S'affretta d'armi gravido
Della Schelda contesa in sulla sponda,
E di catena pavido
Gli argini rompe, e le campagne inonda;

L'occhi-cerulee scendono
Cesaree squadre alla Fiamminga terra;
L'ire dei Re s'accendono,
E s'innalza Europeo nembo di guerra.

Nutre il Franco nell'animo
Vicine pugne, e le contese affretta,
Il Britanno magnanimo
Dei ceduti trofei spira vendetta.

Al Batavico rischio
Il canuto Prussian sprezza la pace,
Spinge Nordico fischio
Le Russe vele, e ne paventa il Trace.

Schiude di Giano il tempio L'Adriaca donna in bellicosi carmi, Pende al paterno esempio Il Sardo regnator dubbio nell'armi.

Italia mia, ti lacera
Gente varia di leggi e di favella,
E tu dall'ozio macera
Siedi a mensa Circea straniera ancella.

A morte già ti sfidano
Barbare torme, in cui valor non langue,
E il contrastato Eridano
Porta tributo al mar d'onda e di sangue.

L'angui-crinita Furia S'agiti pure fra le risse ultrici, Della materna Etruria Non può tinger d'orrore i dì felici.

LEOFOLDO il saggio, amabile

Eroe di pace sul Leon si asside,

Nè Marte insaziabile

Gli osa contro vibrar frecce omicide.

Giove così rimirano, Ovel'etra è più puro, i Numi in trono, E intorno gli s'aggirano La notte, i lampi, le tempeste, e il tuono.

Per lui baci si porgono
Pietà e Giustizia, e la Virtù si onora,
L'Arti per lui risorgono,
Ed il Greco saper rinasce in Flora.

Alme del Sol nel vivido
Raggio temprate all'utile fatica,
D'obblio sprezzate il livido
Stagno, seguaci della gloria antica;

Correte infaticabili Di Buonarroti, e di Cellin sull'orme; Vivano i marmi, e stabili Spirin bronzi per voi morbide forme.

All'armonía settemplice
Dei color, ch'han dall'ombre urto e figura,
Imitate la semplice
Corretta maestà della Natura.

L'arduo sentier v'insegnano
Vinci, e Michel dalla robusta mano,
E ad emular v'impegnano
Il Sarto, il Cortonese, e il Volterrano.

Si vegga il Gallo chiedere Nuovi maestri, ne insultar cotanto, E sia costretto a cedere Alla madre dell'arti il primo vantoDove ti lasci spingere, Imprudente Talia, dal tuo furore? Meco ritorna.a.fingere.

; Nell'antro Dionéo versi d'amore.

<sup>\*</sup> Per la pubblica apertura della nuova Accadenia delle Arii eretta in Firenze nel 1784.

# (Hellehellellellellellelle).

# AL SIGNOR ABATE GIOACCHINO PIZZI

CUSTODE GENERALE
D'ARCADIA

P<sub>1ZZ1</sub>, devoto alla futura istoria

Degl'inni alati, e degli eroi custode,

Sulla cui cetra palpita la gloria,

Ride la lode;

In vergin laure del Parrasio bosco Cresce il mio nome di tua man scolpito; Gl'Itali Mevii dallo sguardo losco, Mordonsi il dito. Lo cinge fascia di splendor divino,

Danzangli intorno le tre Grazie e Bacco,
E sotto i rami v'abita il latino

Genio di Flacco.

Innalza un'ara, annoda al crin le pronte Delfiche bende, ed i pastori aduna, Scegli un torello di cornuta fronte Pari alla Luna.

Curvo io sull'arpa, mentre tu consacri L'ostia votiva della Pace al Dio, L'ozio beato canterò dei sacri Giorni di Pio.

# IL SOGNO

AL SIGNOR ABATE

# CLEMENTE BONDI

Renda il pietoso ciel vano l'orribile Sogno, e vote di corpo oscure larve Sian quella tomba, e quel Nume terribile, Che al rinascer dell'alba oggi m'apparve.

Bond, qui tanto i Lazi Genj arrisero, Che al Cantore d'Enea ti assidi allato, Offri candido voto, e fa che il misero Dolente augurio non confermi il fato.

- Io non offersi all'aureo Pluto vittime Di famiglie indifese ed innocenti; Ne del tranquillo Sud l'onde marittime Avido corsi a depredar le genti.
- Non arsi in corte di celata invidia Turpe ministro d'ambiziose brame, Nè ai creduli clienti io tesi insidia, O delusi gli amici ospite infame.
- Nè delitto è l'amor. Gli Dei non sdegnano Dei cor la prece per amor tremanti; Essi, che fausti sul creato regnano, Vonnoci lieti, e ci desiano amanti.
- Le rote omai dal carro suo stellifero Tergea la Notte nella Stigia gora, E del Sol messaggier scendea Lucifero L'ore guidando, e la compagna aurora;
- Quando il sonno, che tardi all'egre e all'avide Menti ministra placida quiete, Sulle mie luci di stanchezza gravide Sparse pietoso alfin l'onda di Lete.

Per le fibre sentii languor benefico Serpere ad inondar l'anima mesta; Quindi non so qual Genio empio e malefico In ignota mi trasse erma foresta.

Un urlo mi ferì, mi scosse un brivido, E mi trovai su dirupate selci, Cinto da macchie di spinoso e livido Rovo, da cardi, e da infeconde felci.

Mugghiava il cielo, e ardea di lampi; al fremito Fra i tassi rotte rispondeano l'onde, E dei venti lottanti all'urto e al gemito Strideano i rami, e ne cadean le fronde.

Tutto il bosco d'onor languiva povero, Fuor che pochi cipressi a un muro accanto, Ove fra le ruine avean ricovero Gufi e strigi ululando in suon di pianto.

Sorgea di terra non lontano un cumulo Coperto d'erba inaridita, e sparso D'infrequenti ginepri, e in mezzo al tumulo S'ergea non chiusa ancora urna di tarso. ١

Chino sopra di questa, la bellissima Fronte al braccio appoggiata, era il più vass Garzon che viva, ma di duol mestissima Nube turbava la divina immago.

Intonso il crin gli svolazzava, squallida Avea la faccia, e di pietà languente; Qual si mostra la Luna, allor che pallida Cede al dì fra le nubi in occidente.

Dall'alte spalle al piè lenti scendeano Il croceo manto e la cerulea veste, Che sul petto e sul fianco auree stringeano Zone raggianti di beltà celeste.

Reggea la destra su dell'urna immobile Atra ghirlanda di dolor ministra, E gli pendea l'eburnea cetra, nobile Opra rara dell'arte, alla sinistra.

Febo conobbi: tale il crudo scempio Di Jacinto piangendo, e i folli amori, Fe'alle sfere ritorno, allor che l'empio Gaso eterno lasciò scritto tra i fiori. Guatommi, e sospirò; poi volse all'etera, Indi sopra di me le luci fisse; Fe'la cetra parlar: tacque la cetera; Si scosse il suol, tremò la selva, e disse:

Salve, mia cura, e delle Muse amabile Cantore intatto di pensieri e d'opre: Armati di costanza inalterabile, Ti squarcio il vel, che l'avvenir ricopre.

Golei, che adori più che sposo ai teneri Giorni nuziali timidetta sposa, E saggia amica, e pura amante veneri Più che figlio fedel madre pietosa,

Presto, ahi! presto cadrà; chè omai sull'omero L'adupca man la Parca rea le mise, E,langue quasi fior, che il crudo vomero Dal lacerato atel mesto recise.

Seco ti crede ancor lontan; vaneggia
Agonizzando; ah che in pensarlo io fremo!
Vien, ch'io t'abbracci, esclama, e ch'io ti veggia.
A raccor sulle labbra il fiato estremo.

- Già più non parla: lagrimando Venere Fuggì dal letto, e gittò Amor la face: Io quell'urna l'eressi, ove il suo cenere Sacro a chi bene amò, riposi in pace.
- Ma forse il ciel può ancor placarsi, e arridere Alle tue preci; chè pietoso è Giove: Se un decreto fatale ei deve incidere Nel paterno suo cor s'ange e commove.
- Umil l'implora, e de'miei detti memore Offri te stesso per la vita sua; Ma sappi, ahimè! che Nice salva, immemore Del sacrifizio, non sarà più tua.
- Disparve, e mi svegliai. Nice insensibile Scordi pur quel che oprò, quello ch'io fui. Accetto il duro patto: è men terribile, Che vederla morir, cederla altrui.
- Sia di lei degno il novo amante; indocile Alma non nutra per geloso ardore, E alla pietade e alle carezze docile Abbia-la mano, e mi somigli al core.

Di me che fia? presto io morrò di doglia... Febo, t'intendo, è mia quell'urna. Serra Tu queste luci, e la mia fredda spoglia Copri piangendo di pietosa terra.

Allor vedrai Nice le chiome frangere, Memore ancor dei non estinti amori, E il mio rival, benchè felice, piangere, E sulla tomba mia sparger dei fiori.

# 118 FANTONI

# ALL' ITALIA

NEL 1791.

--->0----OC+--

Invan ti lagni del perduto onore, Italia mia, di mille affanni gravida; Tu fosti invitta fin che il tuo valore, E le antiche virtù serbasti impavida.

Non te il forte domò Pirro vagante, Che l'alta ti coprì sorte Romulea, Non il feroce Allobroge incostante, Non la truce Germania occhi-cerulea. Non quei, per cui sempre famosa andranne L'alta Cartago anco ridotta in cenere, Che dalle madri abbominato a Ganne Rider fe' Giuno, e lacrimar fe' Venere.

Spinte a tuo danno dai negletti Numi Barbare torme poi dall'Alpi scesero, E i talami macchiando ed i costumi, Più fecondi di colpe i tempi resero.

Or druda, or serva di straniere genti, Raccorcio il crin, breve la gonna, il femore Sulle piume adagiato, i dì languenti Passi oziosa, e di tua gloria immemore.

Alle mense, alle danze i figli tuoi Ti seguon sconsigliati, e il nostro orgoglio Più non osa vantar Duci ed Eroi, Che i spiranti nel marmo in Campidoglio.

La verginella dal materno esempio Lascivia apprende, e all'oro e al lusso dedita, Dal mal chiuso balcone, o in mezzo al tempio Notturni furti sogghignando medita. S'appressa all'ara, e mal trascorso un anno Arde non sazia d'un desío colpevole, E il nostro disonor compra il Britanno, Mentre dorme il marito consapevole.

Sorge ei dal letto a questi insulti avvezzo, E turpi amori inonorato mendica, Della vergogna sua divide il prezzo, E con baci comprati i torti vendica.

Languono i figli disprezzati intanto Privi di pane di soccorso e d'utili Precetti; e ai vizj, e alla miseria accanto, Vivono agli altri, ed a sè stessi inutili.

Schiatta sì vil di padri infami Roma Non tolse a Brenno, non sprezzò le furie Del Peno Duce, nè alla terra doma Vittrice apprese a non soffrir le ingiurie.

Questo, de'Salj un dì, questo è il tuo scudo. Specchiati, Italia, e cangia omai consiglio. Cinta di mirto, profumata, ignudo Il petto...eh, abbassa vergognosa il ciglio; Squarcia le vesti dell'obbrobrio; al crine L'elmo riponi, al sen l'usbergo; destati Dal lungo sonno, e sulle vette alpine Alla difesa ed ai trionfi apprestati

Se il mar, se l'onda, che ti parte e serra Vano fia schermo a un vincitor terribile, Serba la tomba nell'Esperia terra All'audace stranier fato invincibile.

• 1 • . •

# SCHERZI

Amo, dormo, scherzo, e canto;
Fille ho in braccio, che risponde,
Che confonde
I baci, e il suon.

Goda pur, chi brama, il vanto D'esser noto, o d'esser forte; Della sorte Pago io son.

Freddo stuol di fosche cure Qui non giunge a tormentarmi, Nè dell'armi Il Dio guerrier.

Queste valli son sicure

Dal rumor di chi si sdegna

Qui non regna

Che il piacer.



### A L

# GENIO DEGLI SCHERZI

---->0<del>----</del>0**---**----

Scherzoso Genio, che i sonanti crotali Con le vibrate dita agiti e guidi Nelle danze Dittée l'Itale spose Col ripercosso fuggitivo piè,

Lascia di Pafo ebri-festoso i lidi Sulla materna conca, e meco assiditi Cinto la fronte di lascive rose, Dell'ospital convito arbitro e Re. Sian teco i vezzi, le soavi insidie,
Da cui gli amanti sono attesi al varco,
Il molle riso, i vorticosi baci,
E i sospiri dal rotto favellar.

Nè manchi il Dio dall'infallibil arco, Onde sian spinte sopra l'ali torbide Le figlie del dolor cure mordaci Oltre il confine dell'Adriaco mar.

Fuman le tazze, e dai focosi brindisi Macchiano urtate della mensa i lini. Genio, che tardi? senza te non chiede Lidia la cetra, che donolle Amor.

Lidia dai sciolti profumati crini, Dal turgidetto sen lucente e candido Quasi Luna sull'onde allor che cede Del rinascente giorno al primo albor.



A

# PALMIRO CIDONIO

Nunzio omai di Primavera Fa ritorno April rosato; Già di fior si veste il prato, E di frondi l'arboscel;

E a quel mirto, che circonda L'ara sacra a Fille, e al giorno, In cui nacque, aleggia intorno Tepidetto venticel. Già Mirtillo di ginestre Croceo serto mi prepara, E scherzando intorno all'ara Lieto aspetta il quinto dì,

Che superbo riconduce
Dal tremante Oceano fuora
La felice amica aurora,
Che le ciglia a Fille aprì.

D'edra intorta inghirlandato, Dotto premio della fronte, Vieni, Tosco Anacreonte, Fra le tazze a delirar.

Teco sia Partenio il biondo Dai languenti azzurri lumi, I cui placidi costumi Fero Egina innamorar. Di quei lauri, che rapio
Alla fama Anglico Vate
L'alte tempie incoronate,
E'l negletto aurato crin;

E il vivace Mainéro Sia pur teco emulatore Delle grazie e del colore Del Romano Lorenzin;

Teco Balbi, e lo scherzoso
Mio Capozza ei guidi a lato
E di Rolli il delicato
Detto Fascie imitator,

E Mazzucco dalla Greca Fautasia di sciolti fabro, Grave il petto, e pieno il labro Di poetico furor. In quel di le cure obblia E del Foro, e del Senato: Chè geloso veglia il fato Al Ligustico destin:

A lui veglia Lomellino, E alla patria ancora ignoti Nel mio cor vegliano i voti D'un novello cittadin.

Teme, è ver, diviso il mondo Da guerrieri acerbi sdegni, Che la sorte di più regni Sia vicina a vacillar:

Dei tiranni il giogo scuote Lo sprezzato Americano, Ed apprende il Pensilvano Nuovo Bruto a trionfar: Crolla invano Anglia sdegnata L'ardua fronte minacciosa, E per l'onda procellosa Cento legni urtando va:

Franco Genio le fraterne Desiate pugne affretta, E nasconde la vendetta Sotto il vel dell'amistà.

Giovin Duce, a eui la fama Le materne schiere affida Cesar regge, e in campo guida

La cerulea gioventù:

Dagli allori, ove riposa ' Sorge il Prusso Federico, E rispetta del nemico La prudenza, e la virtù. Il sobusto abitatore

Del gelato Boristene
Fa ritorno a queste arene
Per il Nordico ocean:

Freme il Tartaro diviso Incapace di riposo; Mentre in ozio vergognoso Langue il barbaro Ottoman.

.... > ---- @ ---- < ....

Scuote Aletto anguicrinita

La sanguigna oscura face;

Ma riposa Italia in pace,

Ed il Sardo regnator,

Che, altro Tito, onor non prezza,
Che col sangue sia comprato:
Tu dal sen, Palmino amato,
Scaccia il pallido timor.

Chiusa Gianq ha quella porta, Che d'Italia il varco aprio, E sull'Alpi al cieco Dio Sacro eresse amico altar,

Dove vengono frequenti Franchi, ed Itali devoti Per Clotilde al Nume i voti Per la pace a tributar.

Se il fatale turbo errante Delle guerre Transalpine Dal Sabaudico confine Minacciando scenderà,

Me vedrai novello Alcéo Non temer guerrieri affanni, E difender dai tiranni La tremante libertà Fra quei candidi ligustri,
Che l'Amore a me comparte
I temuti allor di Marte
Alle chiome intreccerò.

Con le corde della cetra Curvo teso un arco Armeno Io temprate di veleno Le saette vibrerò.

Sarà meta ai colpi miei
Qual fra i Duci all'oste impera,
E morendo, la straniera
Lieta terra morderà.

Anelando alla vendetta,
Vinto il monte mal sicuro,
Il nemico su del mure
Contrastato salirà;

Ma rispinto dai tonanti Spessi fulmini improvvisi Scendera su i corpi uccisi Vergognoso assalitor;

E cedendo a ignoto Nume, Che l'incalza, e lo minaccia, Fuggirà dove lo caccia Lo spavento vincitor.

- A me intorno cento spese Canteranno odi votive, Che le squadre fuggitive Disdegnose ascolteran;
- E rapito il verde alloro, Che trionfa sul mio crine, Di giaciati e porporine Fresche rose il cingeran.

D'altre corde la mia Lira Armerò temprando i carmi, Ed al Tempio appese l'armi Fervid' inno scioglierò;

E l'errante accolta turba Mormorando impaziente Tenderà l'orecchie intente Su gli eroi, che canterò.

-

L'ire sue satolli allora

Con la destra falciatrice

La severa esecutrice

Delle leggi dell'età:

Bagnerà l'amica tomba
Di Liguria il grato pianto,
E Parmino col suo sento
Il mio nome eternerà.



# PER MALATTIA . DELL'AUTORE

AL CANONICO

#### PIO FANTONI

···> 0 --- 0 C ···

Morte, mi attendi al varco, E ferreo stral dall'arco Tenti scoccarmi al cor!

Già il fatal nervo tendi! Sospendi, oh Dio! sospendi Il braccio feritor. L'ottavo lustro ancora Per me dal carcer fuora Del tempo non uscì.

Deh! con un colpo infame, Deh! non troncar lo stame De'miei fuggenti di.

Segno sarò più tardo, Non paventar, del dardo, Che tu mi vuoi vibrar.

Poco tardar, che nuoce?

Tutti la Stigia foce,

Tutti dobbiam varcar.

Ma tu mi guardi, e ridi! Forse, crudel, deridi L'inutil mio dolor?

Sazia l'ingorda sete;
Ma non vedrammi Lete
Preda del tuo furor.

Ove più d'elci è fosco Appenderà nel bosco La mia zampogna Amor,

Che intrecceran di fiori, Che cingeran d'allori Le ninfe ed i pastor.

Il susurrar del vento Con flebile lamento Il pianto imiterà,

E sulla muta sede Albergheran la Fede, La Gloria, e l'Amistà.

Qual mi ricopre il ciglio Nunzio del mio periglio Caliginoso vel!

Qual per le pigre membra Tardo sentir mi sembra Serper nemico gel! Per meste strade ignote D'aura e di luce vote Mi sento trasportar,

E il legno inesorabile Per l'ouda irremeabile M'invita a navigar.

Pende sul guado estremo Curvo il nocchier col remo, Che lento mai non è.

E indifferente seco Guida nel regno cieco La plebe ignota e i Re.

Quante di nebbia avvolte, Sul lido anco insepolte Ombre non veggio errar!

Sulla sorda palude

Tendon le braccia ignude,

Ma non la pon solcar.

Odo il latrar, che suole Con le trifauci gole L'ingresso custodir,

Ove le ancelle a Dite Sorelle anguicrinite Corron gli empj a punir.

Ma qual raggio improvviso Sullo smarrito viso Aleggiando mi va!

Più non mi guata Morte

Losca, le luci torte,

Più l'arco in man non ha!

Veggo all'usato lume Che sull'inferme piume Salma ancor viva io son.

Voi difendeste, o Dei Pietosi, i giorni miei; Conosco il vostro don. Tu di votiva fronda, D'Arabo odor circonda, FANTONI, il sacro altar.

Vuò, benchè tardo e stanco, Se t'avrò meco al fianco, I Numi venerar;

E dall'eburnea cetra Spinger devoto all'etra Un inno alla Pietà:

Tessendo a Morte inganni Deluderà degli anni L'ingorda crudeltà.



#### ALLA CETRA

Eco de' miei lamenti Cetra fedel, che tenti? Spiegare il mio dolore Non può lo stesso Amore.

Flebil tu cedi invano All'ingegnosa mano, Querele imiti e pianti Con le corde tremanti: Rispondi a' miei sospiri

Con replicati giri;

Ma quei, che rende il suono,

I miei sospir non sono.

Fille l'amato Bene Lungi è da queste arene; Spiegare il mio dolore Non può lo stesso Amore.

#### (Hellellellellellellellellelle

## LA CURIOSITÀ PUNITA

ALLA LUCCIOLA

Dove corri, forosetta
Luccioletta
Innamorata?
Non ti avvedi, sconsigliata,
Che d'amor le fervid'opre
Il tuo lume altrui discopre?

Mira, come quella rosa,
Già vezzosa
Verginella,
Or è madre, e non par quella,
Che fu cara il giorno innanti
Ai conviti ed agli amanti.

Quell'erbetta, che dal vivo Raggio estivo Si copriva, Or cunandosi lasciva Stringe al seno turgidetto Un tremante zeffiretto.

L'aura lieve bacia l'onda,
E la sponda
Morde il rio;
Langue il fior, che scosso aprio
Le dipinte umide spoglie,
Si carezzano le foglie.

Gode, e guizza in fonte algoso
Lo squameso
Pesce alato,
E sull'olmo maritato
Si dibeccano amorose
Le colombe sospirose.

Semplicetta, tu non sai
Quanti guai
Minacci irato
Il Fanciullo faretrato
A colui, che dei piaceri
Turba i taciti misteri.

Io lo so, che ognor presente
Ho alla mente
Il di crudele . . .
Parmi ancor Nice infedele
Di veder, per mio tormento,
Consumare un tradimento.

Arsi d'ira, il braccio armai, E varcai La soglia infida; Ma riscossa alle mie strida, Col favor dell'aria oscura Si sottrasse la spergiura.

Da quell'ora io vivo in pene Senza spene, E nel mio core Siede un Dio vendicatore . . . Finchè il ciel di nubi è fosco, Luccioletta, torna al bosco.



#### AL MIRTO DI...

Mirto cresciuto al tepido Spirar d'aura feconda, Sacro al lascivo gemito Della volubil'onda,

Ove dei cigni il candido Stuol Dionéo sospira Verde ghirlanda apprestami; Appendo a te la lira. Gangiò l'età: riscuoterla Invan scherzoso io tento; Per me baciando l'agiti, E la percuota il vento.

Pietoso Amor, difendila Con i seguaci tuoi: Vezzi, Lusinghe, Palpiti, Io la consegno a voi.

#### LA VITA, IL TEMPO,

E

## L'ETERNITÀ.

Folle mortal della miseria figlio,
Che la voce d'un Dio chiama dal nulla,
E della morte al distruttore artiglio
Implacabil consegna entro la culla,
Tu cerchi invan nell'inquieta vita
Fuori di lui felicità compita.

4

Propizia al nascer tuo vegli fortuna,
Plauda degli avi l'onorato orgoglio,
L'ampie ricchezze, che Batavia aduna,
Sian tributarie del paterno soglio,
Circonderan con l'ali agili e pronte
L'edaci cure la gemmata fronte.

La losca invidia per il regio tetto
Occulta serpe, ed ha l'insidie al fianco,
La curva adulazione, ed il sospetto
Folto le nere ciglia e il crine bianco,
La finzion di lusinghiero accento,
E macchiato di sangue il tradimento.

Su questa tomba, che superba ingombra
Tanta terra soggetta, e in sen racchiude
Di due secoli scorsi ignota l'ombra
Chiedi di mille alle fredd'ossa ignude,
Se beato esser puoi, finchè d'intorno
Ti spira l'incostante aura del giorno.

Dalla notte fatal risponderanno,
Che invan lo speri. Appena nata fugge
L'umana gioja, ed il seguace affanno
La sognata del cor pace distrugge;
Giudica il tempo i nostri affetti, e scopre,
Pago il desio, la vanità dell'opre.

E intanto, quasi mar, la vita assorbe
Dell'incerto mortal, che non l'apprezza;
Ma tra favole e sogni incauto sorbe
L'amaro fiele della sua stoltezza,
Onde poi piange nell'età canuta,
Riconosce l'inganno, e non si muta.

Curvo dagli anni l'inquieto avaro
Geme del tempo, che ha venduto all'oro,
Ma pur non sa lasciar, tanto gli è caro,
Finchè morte nol fura, il suo tesoro;
Morte, che dona le rapite prede
Ad un ingrato sconosciuto erede,

Che in feste e in danze, ove lascivia e gioco Chiamano Bacco ad impudica mensa, Le ricchezze consuma a poco a poco, E gli anni preziosissimi dispensa: S'oscura il dì, ride la Parca, scende Sopra il convito, e il vaneggiar sospende.

Stolti che siamo! a che cercar le brevi Gioje di questa peregrina terra, E per ricchezze passeggiere e lievi Muovere al cielo, e agli elementi guerra, Se non ci siegue la comprata sorte, Ma preda resta dell'avara morte?

Quella vil salma, che Floriso pasce Or con tante carezze, e tanto fasto, Che ornan i Regi di onorate fasce, Presto sarà d'ingordi vermi'l pasto; Nè resterà di lui, che in brevi carmi Un titol vano in non curati marmi. Quel roseo volto, ove sedea la mia E la tua, Dafni, libertà smarrita, Preda di morte la comun follia Dell'imprudente gioventù ci addita; E sulla tomba di Glicera stanno Il nostro pentimento, e il disinganno.

Per tutti giunge quel fatale istante,
In cui languenti di angosciosa febre
Arido il labbro, pallido il sembiante,
S'ode mesto squillar bronzo funebre,
Schieransi allora innanzi agli occhi scritti
Dal rimorso crudel tutt' i delitti.

Così l'Assiro tracotante ed empio
Porgendo i sacri vasi al labbro impuro
Vide le cifre del vicino scempio
Dalla vindice man scritte sul muro,
Gelò dí tema, e alle falangi Perse
L'ignudo petto irresoluto offerse.

Ci minaccia il passato, e ci sgomenta Il presente, ci addita orrida tomba Un dubbioso avvenir, che ci spaventa, E un Nume feritor sopra ci piomba, Geme natura nell'estreme lotte, Cede, e ci copre interminabil notte.

S'apre l'Eternità, spazio profondo
Di secoli infiniti; in lei risiede
Nel centro immenso chi diè vita al mondo,
Giudica l'alme, e sull'abisso ha il piede.
Di me che fia?...sento un rimorso interno...
Oh Vita, oh Morte, oh Eternitade, oh Inferno!

#### (<del>11-11-11-11-11-11-11-11)</del>.

#### LABINDO

ALLA TOMBA

DΙ

#### ANTONIO DI GENNARO

DUCA DI BELFORTE

NOTTE.

Urna sacra al mio cuor, sacra al ripose
Di un amico fedel, ti veggo alfine!
Per te lasciai del Viracelo ombroso
L'ozio tranquillo, e le foreste alpine,
E per rendere al saggio i mesti onori
Peregrine recai lacrime e fiori.

Ahimè! ch'ei cadde, ed io non fui presente Della morte del giusto al grand'esempio! Fra il comun pianto nol seguii dolente Col fido Silva (1), e con gli amici al tempio; Pria d'adagiarlo nella tomba, al mio Sen non lo strinsi, e non gli dissi: addio!

O tu, che sola del mio duol qui sei
Muta compagna nella notte bruna,
E per cieco sentiero ai passi miei
Fostr guida fedel, pietosa Luna,
Fach'io schiuda l'avel, fach'io lo scopra,
Nè celarti fra l'ombre in mezzo all'opra.

Salgo sull'urna ... già m'incurvo, e tento
Il sasso immane, che ne vieta il varco.
Scosso lo spingo, lo sollevo a stento,
M'oppongo audace al ricadente incarco;
L'urto...egli cade...al colpo il suol rimbomb
E tutta ai sguardi miei s'offre la tomba.

Ma ov'è Belforte? mell'orror profondo, Di quest'urna fatale io nol ravviso Dell'oscura giader vorago al fondo! Che in vita fosse dal mio sen diviso Dunque non ti bastò, barbara sorte, Che me l'involi ancor dopo la morte?

Invan lo tenti. La maligna soglia
Varcherò della fossa tenebrosa,
E brancolando cercherò la speglia
Gelida e cara, ove tu l'abbia ascosa.
Ma, oh Dio! qual voce! qual fragore orrendo!
Santa Amistà, tu mi proteggi... io scendo.

Veggo... ah sì, veggo une colà, che dorme Profondo sonno in bianco lino avvolto! Ma non ritrovo nel sembiante informe I neti segni dell'amato volto! Gli occhi son scarni, e livido marciume Copre la bocca di gementi spume! Dimmi, sei quello, di cui vado in traccia, A me sì caro, alla tua patria, al mondo? Rispondimi, crudel; fra queste braccia, Senti, io ti stringo, e del mio pianto inondo Ti celi invan, ti riconobbi: ah, porgi La destra a me, prendi un amplesso, e sorgi

Sorgi, Cantor di Mergellina, invitto
Nella pietà, gloria e splendor de'tuoi;
Ritorna in riva del Sebeto afflitto,
O miglior degli amici, e degli eroi. (2)
Ma con chi parlo? Della morte il gelo
Regna in quel corpo! ... Eh, che Belforte
è in cielo.

Verrò, m'attendi; l'amorose piume Spiegherà l'alma mia per ritrovarti; Rispettoso e tremante, in faccia al Nume Verrò, di cui sei pieno, ad abbracciarti: Tu allor cercando in me l'amico, ed io Cercando in te, ci troveremo in Dio.

- Il Canonico Marchese D. Giovanni De Silva cugino dell'autore, e da molti anni indivisibile compagno ed amico del defunto Duca di Belforte.
- (a) Se, come alcuni pretendono, gli uomini illustri furono da alcuni chiamati eroi dell'amore che aveano per la virtù, quanto bene non compete, più che ad ogni altro, il nome d'Eroe a D. Antonio di Gennaro Duca di Belforte, la di cui vita fu una continua serie di azioni utili e virtuose a pro della patria, dei buoni, e dei dotti d'ogni classe, e d'ogni nazione?

#### ·(H-H-H-H-H-H-H-H-H)·

#### L A

#### CONDIZIONE DELL'UOMO

---

Avida di saper la Fanciullezza
Il famelico cuor pasce di speme,
Periglio non conosce Giovinezza,
Desía Virilità, Vecchiezza teme;
E intanto agli urti d'ogni età soggetti
Ci rendono infelici i nostri affetti.



### IL DOVE

Dov'è del bosco più l'orror frondoso
Sacro al Dio dei pastor s'incurva il monte,
E nel tacito sen d'antro muscoso
Forma limpido lago argenteo fonte,

Che di un scoglio, ove mormora lascivo, Sdegna la sponda, e si converte in rive. Siepe ridente di selvagge rose,
Tortuosa lambrusca intorno errante,
Salici, canne, ontan, vetrici ombrose
Difendono dal Sol l'onda tremante,
Che in cavo tufo mormorando piange,
E in mille spruzzi a più color si frange.

Sul curvo sasso un invecchiato abete
Erge reciso il putre tronco antico,
E va torcendo edra tessuta in rete
Con le pallide frondi il fusto amico,
Che fuggendo la rupe in mezzo all'onde
Si pente del suo ardire, e si confonde.

Dietro di questo le ritorte braccia Silvestre inarca pampinosa vite, Un corbezzolo, sacro ai Fauni, allaccia, Che par tremando a riposar l'invite; Geme quell'arco, su cui son ridutti I verdi rami, ed i sanguigni frutti. Quando dal ciel la sonnacchiosa Aurora Il lembo scuote della rosea veste, E i fiori avviva e gli alti monti indora Febo fuggendo la magion celeste, Qui scendono le Ninfe, e qui vivaci Vengon Silvano a carezzar coi baci.

I petulanti Satiretti intorno
Lor fan corona, e con scherzose grida
Plaudono ai baci salutando il giorno:
Altri, sperando che lasciva arrida
Al suo desio, socchiude l'occhio, e chiede
Un bacio a quella, che più docil crede.

V'è chi si cela dietro il sasso, e chino Spesso nell'onde di balzar si arrischia, Se una Najade vede a sè vicino; Ignoto un altro la richiama, e fischia; Altri l'ha in braccio, e il primo fior ne prende In sulla sponda, che invidiosa pende. Ancor due lustri non varearo quelli
Cornuti putti, che salendo vanno
Sul corbezzol vermiglio agili e suelli,
E dei lenti a salir beffe si fanno;
Altri mangian le frutta, altri diletto
Han di tingersi il volto, ed altri il petto.

Driade scherzosa da una pianta fuore Esce al rumore con le chiome bionde; Ma piena di vergogna e di timore Nella scorza materna si nasconde, Un ardito fanciul l'adocchia cheto, E a braccia aperte va del tronco dreto.

Non si tosto la vaga verginella

Apre la scorza, e per guatar s'affaccia,
Che l'insolente sulla faccia bella
Le lancia un bacio, e forte il tronco abbracci
Invan tenta celarsi, e cerca invano
Fuggir ritrosa dall'accorta mano.

Soccorso grida, e la caprigna schiera
Corre alla pianta, e seco si trastulla,
Un la tocca, un le accenna, un si dispera,
Che giungere non puote alla fanciulla,
E di romper la calca invan si strugge,
Uno vanne, un ritorna, e un altro fugge.

Impallidisce il giorno: ai cheti orrori Cedono i raggi dell'argentea luce; Cercan l'ovile il gregge, ed i pastori, E Silvan nella grotta allor conduce I snoi seguaci, e in mezzo all'onde algose Tornan le Ninfe, o nelle piante annose.

Solitario il boschetto in quegl'istanti
T'offre, Fille, un albergo, offre la pace
A due fedeli e fortunati amanti.
Un molle zeffiretto si compiace,
Mentre dal seno un bianco vel si scioglie,
Lambir le rose, e le languenti foglie.

Se fuggir lasci l'occasion, sovvienti,
Che per non più tornar spiegan le piume,
E che corron volubili i momenti,
Come l'onde, che al mar fuggon dal fiume;
L'onda, che già passò, già si rinnova,
S'è perduta fra l'altre, e non si troya.

Chi sa se il giorno, che succede, ancora Sarà figlio di questo? invan lo speri Forse, e pentita accuseresti allora Il lento vaneggiar de'tuoi pensieri. Ahi quante volte nell'età più verde Per un momento sol tutto si perde!

Non fidiamci all'età: passa di Lete
L'avara barca chi s'incurva al peso
Del nonagesim'anno, e di secrete
Grotte colui, che abitator si è reso,
E in braccio a Clori, ed all'amica sorte
Credea trilustre d'ingannar la morte.

Vieni al mio sen, finchè mi serba in vita La ferrea Parca, che i miei di misura; Meco a goder, meco a scherzar t'invita La pietosa d'Amor provida cura: Nè vergognarti; quando il cielo è fosco, Al piacer, e al silenzio è sacro il bosco.

#### FANTONI

172

#### IL SIMULACRO

Al tepido spirar di Primavera
Sotto ridente siepe avea d'Amore
Per Licori scolpito in molle cera
Un idoletto Melibéo pastore;
Cinta la fronte a quel dei primi fiori,
E di tenero mirto avea Licori.

Sovra candida pietra, a cui facea
Puntello un tronco della siepe, il sacro
Coronato di rose altar sorgea,
Ove posa la Ninfa il simulacro;
E acciò dal gregge non cadesse offeso,
L'avea di canne il pastorel difeso.

Già il quarto di riconduceva Maggio Ad ingemmar le foglie, e il nuovo giorno Lusingava nascendo il biondo raggio Sovra i monti vicini a far ritorno, Quando Licori, e Melibéo dipoi Al pascolo guidar l'agnelle e i buoi.

Picciola tasca al pastorel pendea
Cinta di pel di lapo al lato mauco,
E gravida di vino gli scendea
Una fiasca di faggio sovra il fianco,
E sotto il braccio dalla parte destra
Un fascio avea di mirto, e di ginestra.

Licori bella, che le nevi alpine
Vince in candore, dall'arcate ciglia,
Di timo e persa coronata il crine,
Che morbida di corvo ala somiglia,
Un canestro portava, in cui ripose
I primi gigli, e le rinate rose.

Dov'era meta al diverso viaggio
Su bipartita via quercia superba
Degli anni avvezza a tollerar l'oltraggio.
Melibeo si colcò tra i fiori e l'erba;
Lo raggiunse Licori, ed ambo il passo
Volsero allora al venerato sasso.

Prima la Ninfa su dell'ara pose Il ripieno di fior nuovo canestro, Poi'l grave incarco il pastorel depose, E il sacro n'adornò loco silvestro, L'altar ne cinse, e di corolle pronte Vestì la siepe, e se ne ornò la fronteAridi sterpi sul sentier raccolse,
Che dispone sull'ara a poco a poco,
Percosse un sasso con l'acciaro, e tolse
Pel sacrifizio il destinato foco,
Destò la fiamma, ed il panier vicino
Devoto offerse, e lo lustrò col vino.

Nume, diss'egli, che dei nostri cuori Proteggi amico l'amorosa face, Veglia sempre custode ai nostri ardori, E difendi dal ciel la nostra pace; Fa che le rose il mio piacer somigli, E la fe nel candor superi i gigli.

Cresce la fiamma, mentre ei parla, e strugge Dei strali il Dio, che le contrasta invano; Piange Licori sbigottita, e fugge, Cade la fiasca a Melibéo di mano, Fra mille dubbj ondeggia all'ara innante; Ma il simulacro obblia, siegue l'amante.

#### FANTONI

176

#### ·(Henenenenenenenen)·

#### LA SOLITUDINE

.... > 0 --- c < ....

Tacente Solitudine profonda

Dell'ombre amica, della valle sacra

Al temuto silenzio, e al mio dolore

Regnatrice tranquilla, or che più ardenti

Vibra i raggi dal ciel l'estivo Sole

Mi assido sopra quest'ignuda rupe,

A cui veggo le fosche errar d'intorno

Immagini di morte, e di spavento.

Rivo, che rompi la canuta spuna Nell'orror della grotta, accheta il fiotto, E voi riscosse dal lottar dei venti Sospendete il susurro, amiche frondi. Dal limaccioso sen della palude Non gracidi la rana, e su quell'alta Quercia non gracchi il negro stuol dei corvi. Solo dal salcio l'usignol dolente Dolce gorgheggi, e ricercando il lento Suono del pianto, il mio dolor secondi. Forse, chi sa, che come me, non pianga La perduta compagna, e la tradita Candida fe, che nelle selve ancora Abita in petto dei pennuti amanti. Dopo due lustri di feconde brame, Di corrisposta tenerezza, sparve La mia felicità, qual sogno, o grigia Nebbia, che in sul mattin disperde il vento. L'ingrata Clori coronò di Meri, Di me più ricco in numerar l'armento, Le nuove fiamme; ed obblio le sacre Leggi d'Amor, e per lo ciel dispersi I vani invendicati giuramenti.

Sveller dal mesto cuor di lei non posso L'usata immago, e cancellar le tante Care memorie, per cui sempre avranno Cagion di pianto queste luci stanche Di solcar lacrimando un tristo avanzo D'un pria vivace giovanile aspetto. Disse, ergendosi Tirsi; e intorno volse Dubbioso il ciglio, di pallor di morte Tinta la fronte, ove pendea la curva Sassosa rupe, e la profonda valle Misurò con lo sguardo; i piè sospesi, Tese le braccia, e di lanciarsi in atto Piegò tre volte, e già cadea dall'alto Precipitando nella valle, quando Aminta giunse, e il fuggitivo lembo Gli ghermì della veste. Al doppio crollo Quasi dal sonno si riscosse, e in giro Vólto torbido il guardo, in terra meste Fissò le luci; dal profondo seno Trasse un sospiro; delle amiche braccia Si fe'sostegno, e con incerto passo Fe'ritorno piangendo alla capanna. Sei volte in ciel compà l'argenteo corso

Cinzia, e di pianto ognor lo vide asperso E quando appare ad annunziar la notte. E quando bianca di vergogna fugge Al nascer biondo del lucente giorno. Ma prive alfin d'umor l'egre pupille Chiuse pietoso un sempiterno sonno. I dolenti pastor di poca terra Il cenere copriro, il caso acerbo Inciser sulla rupe, e ancor l'addita L'annoso sasso al passeggier, che carco Di polve e di sudor, sotto la cheta Ombra riposa della grotta, e molce L'edaci cure al solitario invito De'neri lecci, dove alberga muto Pigro silenzio, e con la morte il sonno. O voi pastori, a cui tenace il core Preme desío d'amor, prendete esempie Dalla morte di Tirsi, e sulla fredda Pietra, ove giace, i mal donati affetti Cancellate dal cuor, pria che la sorda De' mortai mietitrice ingorda Diva Del vostro pianto s'alimenti, e strugga Le deluse dal ciel stolte speranze.

# IL LAMPO

Omai la notte dai cocenti ardori Difendeva del Sol greggi e pastori, Nascente auretta con le placid'ali Lusingava la pace dei mortali, E rompea l'ombra, che cresceva bruna, Coi nivei raggi la falcata Luna. Tirsi, quel Tirsi, i cui soavi accenti Si arrestan spesso ad ascoltare i venti 112.11

Quando sul flauto, o sull'agreste canna Torna cantando alla natía capanna, Sedea presso l'ovil, dove l'alpestre Monte si fende, e sacro al Dio silvestre L'antro s'incurva, e in roco mormorio Morde la rupe e la circonda il rio. Melampo, il fido cane a quello accanto Chino sul ventre si riposa intanto; Il muso appoggia sulle zampe, guizza La torta coda, e l'alte orecchie rizza; Cade una foglia, sorge, e ne va in traccia, Digrigna i denti, abbaja, e il ciel minaccia. Tirsi cantò: (del rivo allora l'acque Lussureggiar tremanti, e il cane tacque) Notte sacra al piacere, ed al profondo Silenzio, in sen di cui riposa il mondo, Muta ministra di un furtivo amore, Qual dolce moto tu mi desti al core? Le lucciolette, che su fosche piume Ronzano intorno con l'incerto lume. Non sembran, Fille, i tuoi languenti rai, Qualor mi negan quel, che poi mi dai?

Il dolce canto, onde fedel si lagna Della perduta sua cara compagna L'amabil usignol sul vicin leccio. Che Satiro crudel nel boscareccio Nido ha ferita, dove il dì riposa, Non sembra il canto tuo, Fille vezzosa? Il susurro del vento, e delle fronde, E l'interrotto gorgoglio dell'onde, Che vanno i sassi ad incontrar fugaci, Non rassembra il rumor dei nostri baci? Gli astri... Volea più dir, ma il ciel sereno Si fe'di fuoco, e scintillò un baleno, Tirsi si scosse abbarbagliato, e alquanto Fisso nel ciel, così riprese il canto: Lampo, sei pur fugace... In un momento Hai la vita e la morte, e non ti sento! Somigli passeggiero alle pupille, A quei piacer, che godo in sen di Fille. M'abbaglian come te; qualor io credo Di vedervi, fuggite, e non vi vedo; E se a cercarvi in voi, folle, mi provo, Sento, che foste già, ma non vi trovo.

L'udì la Ninfa, dietro un'elce annosa Si compiaceva del suo canto ascosa. Rise, e gli corse in braccio; ei già la preme; E un bacio, e un lampo s'incontraro insieme. Già cento lampi eran fuggiti quando Si diviser le labbra. A lui, scherzando Con un sorriso, disse Fille allora: Ti sembra un lampo questo bacio ancora?

#### FANTONI

184

#### LA MORTE DI MISI

Sotto concava rupe, ove gemente
Dal monte delle palme procelloso
Nella valle precipita il torrente
Misi tessuta avea di giunco algoso,
Dove nascea da roso tufo un fonte,
Umil capanna sul pendio del monte.

Quivi veduto avea il Sol con gli anni Sei volte dieci ricondurre il giorno; Nè mai la noja, o gl'inquieti affanni Spiegaro il pigro volo a lui d'intorno. Nella povera sua beata sorte Godea la vita, e non temea la morte.

La lunga barba gli scendea sul petto,
E sparso sulle spalle il bianco crine,
Nel venerabil amoroso aspetto,
E della calva fronte in sul confine
Regnavan l'innocenza ed il candore,
Ed eran gli occhi suoi nunzi del core.

L'ultimo giorno omai s'appressa; ei sente, Che la fatal necessità lo preme, La capanna abbandona, egro e languente Chiama in soccorso le sue forze estreme, Su nodoso bastone incurva il passo, E sale alfin dove ha la meta il sasso. Ivi giunto si asside: orrida notte
Sull'ali tenebrose ecco si stende;
Dal fulmine trisulco in squarci rotte
Fremer le nubi, e mormorar s'intende,
Ed al rumor dei tuoni alto stridenti
Crollan le rupi, e van mugghiando i venti.

Misi tranquillo ride, e sovra il volto
Gli balena del cuor la calma usata,
Il bianco capo fra le nubi involto
La sottoposta valle, e il monte guata,
E nel sordo fischiar della procella
Più tranquillo del ciel così favella:

Fra i lampi assisa e le bufére in trono Quanto, o Natura, maestosa sei; Sull'ali negre del temuto tuono Ti consegno contento i giorni miei; Quali in pegno da te, le luci aprendo Gli ebbi puri e innocenti, io te li rendo. Vano desio non ne turbo la pace,
Ne voglia avara di comprato onore;
Quello, ch'e giusto e ver, quel ch'e fallace
Conoscere mi fece il genitore,
Che allor che il figlio aveva istrutto appieno,
Me lo rapisti, e lo stringesti al seno.

Noto a me stesso e a te, dell'universo Sprezzai le cure, e resi al cielo omaggio; A contemplarti ogni pensier converso, Vissi felice, e morirò qual saggio, Che maggiore di sè nell'ore estreme Il viver prezza, ma il morir non teme.

Disse, e i suoi detti involse vorticoso
Turbo improvviso, onde mugghiar le cupe
Voragini del monte rumoroso,
E in due divisa ne crollò la rupe:
Tacque il fragor dei venti, e il fosco velo
Il Sol disperse, e fe'ritorno in cielo.

Rispettato, ove pria sedeva ancora Misi dal rio furor delle tempeste; Ma l'alma grande emai fuggita fuora Dalla spoglia mortal, che la riveste, Lungi dall'aer pigro al patrio polo Per i campi del ciel spiegava il volo;

Quand'ecco giunser sull'eccelse cime
Due aquile, e rapiro il freddo busto.
E dove il monte men sorgea sublime
Frenaro il corso breve in loco angusto;
Fero al terren coi curvi artigli guerra,
Gli aprir la tomba, e lo coprir di terra.



# IL TEMPORALE

Nascea dal monte il mattutino raggio, E Fillide tra i fior meco sedea Sulla sponda del rio sotto d'un faggio, A cui d'intorno il gregge suo pascea, E un fresco venticel la bionda chioma Spargeale sciolta sull'acerbe poma. L'impaziente vaga verginella
Si lagnava dell'aura, e con la mano
Il crin fuggito, dalla faccia bella
Volea crucciosa allontanare invano.
Io vuò, le dissi, in stretto nodo avvolto
Cingerti il crin, che ti lambisce il volto.

Corrò due rose, che in pieghevol strette Laccio d'amor lo freneranno errante; L'aura importuna le tue chiome elette Non oserà di sprigionar tremante; L'arresterà su que'capelli d'oro Il timor di sdegnarti, e il mio lavoro.

Tu vien meco, idol mio: dove il torrente Scende dal monte nello stagno, e fiotta, Sorge cara ai pastor siepe ridente Nel fesso scoglio della nera grotta. Fille mi siegue, e già s'udía vicina L'onda mugghiar dalla pendice alpima. Ma il ciel si turba: vorticoso il vento Le paglie innalza, e fa girar le fronde, Più bruno il rio fa cento cerchi e cento, Un tenebroso velo il Sole asconde, Spruzzan le goccie il rivo, e a più colori Tingon cadendo i ripercossi umori.

Già la pioggia discende, un nuvol nero Corre, e le nubi, che disperse sono Unisce, i lampi accende, apre il sentiero Ai folgor, sordo romoreggia il tuono, La grandine flagella su del solco Le cure e le speranze del bifolco.

Fillide trema, al sen mi stringe, e il passo Rivolge all'antro, che un asil ci appresta, V'entrammo, e nell'orror del cavo sasso Ci fur pronubi Amore, e la Tempesta: Era sereno il ciel, fuggito il giorno, Quando seco all'ovil feci ritorno. FANTONI

192

### ·(H=H=H=H=H=H=H=H)·

#### IL TESTAMENTO

Alessi il saggio, a cui l'ingiusta sorte
Non diè in retaggio, che un'umil capanna,
Su picciol letto di palustre canna
Stava tranquillo ad aspettar la morte,
E intorno al letto gli piangea smarrita
La tenera famiglia sbigottita.

Sollevando gli azzurri occhi languenti,
Figli, disse il buon vecchio, ah non temete,
Vi sara padre il ciel, se mi perdete;
Protegge i sfortunati, e gl'innacenti;
Fu mio custode ancora, e senza affanno
Giunsi contente all'ottantesim'anno.

Fertili campi, o di lanose greggi
Io non vi lascio, è vero, un pingue armento,
Non copia inutil di mal cerco argento,
Che al timido Damone vi pareggi;
Ma un cor vi lascio, ove i desir d'un empio
Non son, le mie virtudi, ed il mio esempio.

Spirò; e alle grida dei fanciulli, e al pianto Lasciár l'ovile, e accorsero i pastori, Pietosi consolár Tirsi e Licori, E alzár la tomba alla capanna accanto: Crebber ambo in virtù; splende famosa Nelle selve Licori e madre, e sposa. Tirsi è l'amore dell'Arcadia, vive
Saggio e tranquillo nel paterno ostello,
Ognor presente è la memoria a quello
Del caro genitor, che in lui rivive;
E con Licori ogni novella estate
Sparge di caldo vin l'ossa onorate.



#### L'OCCASIONE

Nel pigro verno all'oziosa bruma
La bavosa Amarille accanto al foco
Le dita sovra il fuso si consuma,
Che riempie filando a poco a poco,
Mentre spiegan tacendo i lori amori
Presso di un focolar Lesbino, e Clori

L'importuna matrigna ognor li guata, Mentre lor narra una gentil novella, Ogni gesto misura, ed ogni occhiata, Or a questo si volge, ed or a quella, E l'inquieta coppia timorosa Erger gli occhi dal suol quasi non osa.

Sorge sul focolare un tronco ardente, La cui fiamma vorace errando geme, Ed ecco una favilla, che stridente Scoppia, balzando si solleva, e freme, E in sen di Clori sul geloso lino Va morendo a compire il suo destino.

Corre l'amante, e sull'amico petto
Stende la destra ove non è più ardore,
E diviso funtivo il line eletto
Tremante sente palpitare il core.
La man beata al nudo sen le strinse,
E la donzella di rossor si tinse.

#### ·(Hellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettellettell

#### IL LUME DI LUNA

Q S.S I A

#### L'ORIGINE DELL'ELLERA

·~+ >.0 ---- 0 C --- 0 C ---

Sotto di questo pioppo accanto al fiume, Che povero di umor fugge la sponda, E fra la ghiaja del romito letto Basso mormora e lento, assiso io canto Nel tacito silenzio della notte, E sopisco le cure avvezze il giorno A ronzar fra le travi, ove raccolse L'inutil fasto e il vaneggiar degli avi L'industre copia dei sudati acquisti.

L'amica Luna con l'argenteo raggio. Placidamente mi percuote il ciglio, E d'ignota dolcezza il cuor mi cinge; Tranquilla calma dell'idee ministra Va lentamente per le fibre, e al dolce Agitar del suo corso la sospesa Anima attenta lusingando scuote, E alla pittrice fantasía commossa Le impazienti immagini presenta. Veggio l'ombre scherzar, e multiforme Vestire aspetto obbedienti al curvo Agitarsi dei raggi, ed or superbe Torreggiare sul monte, ed or sul piano Riposare raccorcie, or tinger brune L'acqua vitrea del fiume, ora fuggenti Disperdersi per l'aura, e quasi stanche Sul deluso terren fare ritorno. Tepido fiato, che alla Luna fura Le brine intorno, ed i vapor raccoglie, Feconda i fior, che susurrando cuna, Che sul curvato stel chinan languenti Dal sonno oppressa la pieghevol cima; E le curiose lucciolette erranti

Sull'ali fosche discoprendo vanno Con la tremola face indagatrice L'opre d'Amore, ed i notturni furti, Mentre dei sonni altrai vigil custode Onor dei campi la superba fronte Il papavero innalza, e all'inquieto Ondeggiare dell'aura le insolenti Par che, lento incurvandosi, minacci. Solo nel curvo sen di oscura grotta. Che sul fiume pendente erge la vetta Cinta di neri lecci, e d'edra intorta. Giunger non puote dei languenti raggi La moribonda forza; e l'onda, schiva Di lambirle le piante, altrove torce Sdegnosa il flutto, e l'infeconda arena Sparsa di ghiaja da lontan biancheggia. Tempo già fu, che ove la rupe sorge. Devoto altar sorgea, che a Cinzia sacro Circondava di lecci amica selva. Da cui pendeano di ferine pelli, E di teschi di lupi offerti voti. Pastor non v'era, che scoccasse dardo Con l'agitato braccio, o che vibrasse .

La tesa corda del piezhevol arco. O con il ferro alle sagaci volpi Tendesse insidie, che di Cinzia al Nume Non consacrasse la fatica, e l'armi. Sul sacro bosco col fecondo e vivo Raggio sedea la Diva, e dei pastori Accoglieva la speme, e più lucente L'ara spargeva di propizia luce. Biondo il crin, roseo il labbro, e sparso il mento Della prima lanuggine degli anni, Ellera amava, di Lirino figlia, Prole di Miri il giovinetto Egisto, E nemico del suon, che insiem con l'alba Invita i cani. e i cacciatori al monte. Sull'altare di lei giammai non sciolse Candida prece, nè con picee faci Lustro devoto l'ara, o fe'palese Allo smarrito peregrin la selva. Dove sacro confin era dei campi Avea Mirino la capanna, e quando L'ombre maggiori del faggito Sole Lungi premean la moribonda luce, E d'Egisto, e di lei celava agli occhi

Dei curiosi pastor le tenerezze. Reso Lirino dall'invidia altrui Sospettoso, e più cauto, appena in cielo Comparivano d'or tinte le stelle Al patrio ostello ritornava, e i dolci Spargea di tosco meditati inganni. Egisto stanco di celar l'ardente Negata fiamma, alla gentil donzella Fe'dolce invito ove più bruno e folto Sorgea di Cinzia rispettato il bosco. Precipitava omai l'umida notte. Ed ascosa la Luna entro una nube Di nere macchie, e di pallor dipinta Scorta non era degl'incerti passi. Di Miri il figlio oltre il confin varcato Era già della selva; un improvviso Confuso suon di replicate strida Noto fe'il padre alla smarrita figlia; Ma fra il silenzio, e il volteggiar dell'ombre Invan cercata il genitor l'avrebbe. Se sdegnata dal ciel vendicatrice Cinzia scoperta non si fosse, e sparsi Di luce avesse i fuggitivi amanti.

Luce importuna di nojosa Diva. Disse Egisto sdegnato, altrove volgi L'infecondo tuo raggio, e se gelosa Di mia felicità mi scopri altrui, Torna a celarti entro una nube, o torna. Vergin fallace, sul deserto Latmo Del tuo pastore a ricercar gli amplessi. Dal sacrilego labbro appena sciolse Gl'irati accenti, che per l'aria scese, Oual folgor suol, che la divide e tinge Di colori di fuoco, un raggio, e all'empio Con forza ignota la proterva fronte Riverente incurvando alto percosse. Freddo sudor per le crescenti membra Tinse d'orrore l'indurate carni. Le tese braccia si piegaro in arco. Chino sul petto, e fra le spalle involto Quasi il collo si ascose, e fitte in terra Gementi al peso vacillar le piante. Sul caro scoglio della nuova grotta Ellera corse, ed abbracciando il freddo Inanimato sasso, ecco si sente - Crescer le braccia, e le nervose gambe

Ricercar il terren, slungarsi il corpo Assottigliato, e torcersi vagante Per le vie della rupe. Ascoso il capo Entro di pietra bipartita cinge Invida scorza, e le latébre spía Dell'occulta spelonca; ecco si veste Di verdi fronde, e lussureggia errante Oltre il confin del sasso, e lentamente Scorre ambiziosa, e dei vicini lecci S'avviticchia mordendo alle corteccie. Già degli amanti sovra l'orme incerte Giungea Lirin, quando nel sen pietoso Di fosca nube si celò la Dea. Ed al dolente genitor nascose Col nato sasso, e le nascenti foglie La provocata sua giusta vendetta.

## (Hellerellereller)

#### AMORE APE

~>~e~c~

Deposti in grembo a Venere
Arco, benda, faretra, e face, e strali,
Cangiato in Ape Amor,
Gua depredando i nor di prato in prato.
Al ventilar dell'ali
Pel mal celato Nume
S'agutavan feconde
Le tepid'aure infra l'erbette tenere,
Ed, alternando il mormorar del rivo,
Sespiravan le fronde.

Volubile e lascivo Or sul timo, or sul croco Riposava per poco, Miele suggendo, le dorate piume, E come lo consiglia Capriccioso desío, tutta dei fiori L'odorosa scorrea lieta famiglia. Stanco di cibo e di carezze, alfine L'ali raccolse d'una siepe all'ombra, Ove tra il folto delle foglie ascosa La Voluttà dormiva Sparsa di minio la dischiusa bocca. Credendola una rosa Amor mai sazio vi si lancia, e mentre Tenta sugger da lei miele novello, Versa sul labbro quello. Che aveva in seno avidamente accolto. Sorbì la Dea agitata Da ignoto Nume il nettare soave; Chiuse le labbra, l'inarcò, le scosse,

E volse i languid'occhi, Quel che l'avea baciata Rimirando chi fosse. D'allor, d'Amore i baci, Se non gli attosca gelosia crudele, Sono aspersi di miele.

#### (Hellettellettellettell)

#### I FUOCHI FATUI

Alla valle del pianto, al freddo sasso, In cui Dafni di Mirso il figlio giace, La mesta Elmira rivolgeva il passo D'estiva notte nell'amica pace, E già scendeva dove il varco chiude Lambendo il colle la fatal palude. Giunchi, fangose felci, ed infeconde
Tremole canne, il cui sonante fiotto
Imita il roco mormorar dell'onde
Vietano il calle, e mal sicuro e rotto
Offre un tronco il passaggio, e all'alta proda
Ad un salcio s'appoggia, e vi s'annoda.

Elmira incerta in ogni parte guata
Se può varcar dove il suo ben riposa;
Ma veggendo ogni dove a lei negata
Men difficile via, s'avanza, ed osa;
Amor la guida, e con turbata fronte
Ascende seco il periglioso ponte.

Cede sdegnoso al peso, e curvo scende Stridendo, trema, e di cader minaccia: Smarrita Elmira i passi allunga, e stende Con moto egual le timidette braccia, Pende sul legno, e lo misura appena, Che va d'un salto a ritrovar l'arena. Ma tardo il raggio dell'argentea luce Fra le canne foltissime penetra, E la dubbiosa Elmira alfin conduce Del caro amante alla negata pietra; Ivi si asside, e del destin si lagna, Bacia il sasso, e di lacrime lo bagna.

Mentr'ella piange, e chiama Dafni a nome, Dal chiuso avello si sprigiona, e stride Pallida fiamma, e le dorate chiome Rispettando, or lambisce, ed or divide, Or la fugge, or la cerca, ed or ritorno Fa sulla tomba, e le s'aggira intorno.

Alma dell'idol mio, t'arresta, Elmira Grida, nè gir da chi t'adora lunge; Ma più corre, e raggiungerla sospira, Più l'altra affretta il vol, men la raggiunge; Finchè la fiamma alfin scorsa la sponda, Pria si specchiò, poi si celò nell'onda. Dafni crudel, perchè ti ascondi? disse
La mesta Ninfa sospirando allora,
Sempre le luci su quest' acqua fisse
Avrò, finchè tu non ritorni fuora;
Vieni al mio sen, mal ti convien quel loco,
Chè non può l'onda dar albergo al foco.

Fra le mie braccia avrai miglior ricetto, Se m'ami ancor qual tu mi amasti in vita; Se d'obblio non hai sparso il primo affetto, Porgi orecchio, e conforto a chi t'invita: Dirò, se neghi a me questa mercede, Che oltre la tomba non si serba fede.

Lascia l'onda la fiamma ritrosetta,
Serpeggia fra le canne, e si confonde,
Poi qual rapido solco di saetta
Corra verso la tomba, e vi si asconde,
La siegne la dolente, e i sterpi, e i sassi
Frenar non ponno i frettolosi passi.

Giunge all'avello, ma fuggir delusa
Vede la face, che il suo amore apprezza,
Non il suo amante, ma sè stessa accusa,
E la tarda a seguir vana lentezza;
Di mortale pallor tinta la faccia
Cessa alfin di lagnarsi, e il sasso abbraccia.

Cadea, ma Amor la resse: abbia riposo,
Piangendo disse, ed il sepoloro aprio,
V'ascose Elmira, e lo serrò pietoso,
E così sopra vi scolpì quel Dio:
Dafni, ed Elmira in questo muto orrore
Si serban fe, chè li congiunse Amore.

## FANTONI

313

## LA NOJA DELLA VITA

Dove si perde nella valle il monte Bruno per i ginepri, e per le stipe, E tortuoso rio nato da un fonte Garrulo scorre fra l'erbose ripe, Di giunchi intesta, e di palustre canna Sorge cinta d'allori una capanna. Cresce sul monte il giorno, e un vitreo lago, Che forma il rivo, a più color dipinge; La fertil valle d'olmi un ordin vago Maritati alle viti intorno cinge; Si copre d'ombra il monte, e il Sole allora L'opposta valle, e il vicin colle indora.

Volgeva un di per l'erta cima i passi Il barbuto guidando amico armento, Quando rotta una voce in mezzo ai sassi In flebil suono mormorar io sento; Lascio il gregge, m'appresso, e al mesto viso Non veduto da lui Tirsi ravviso.

Infelice, diceva, a me che giova
L'esser ricco di campi e gregge, quando
Nella ricchezza mia non si ritrova
Quella felicità, ch'io vo cercando?
Ma stolto che son io! non ha la vita,
La cerco invan, felicità compita.

Allor che l'altrui greggia io conducea
Orfano a pascolar giovin pastore,
Di folle brama, d'ambizion pascea
L'intollerante avidità del core;
A un'anima impaziente era molesta
L'aurea tranquillità d'una foresta.

Abbandonai le patrie selve, e vólsi
Ramingo il passo alla città: timore,
Sdegno, sperenza, pentimento accolsi,
Or di gioja ministri, or di dolore;
Pietoso cittadin mi terse il ciglio,
Al sen mi strinse, e mi educò qual figlio.

Ma presto in braccio a una fatal ricchezza
Mi lasciò senza guida: in preda a cento
Tumulti ie consumai la giovinezza,
Senza che mai potessi esser contento;
Lo stolto desir mio cercando giva
Quell'ignoto piacer, che lo fuggiva.

Credea talvolta dopo lungo affanno
Trovata aver la destata pace,
Ma non era che un'ombra, ed un inganno
Meno vano degli altri, e men fugace;
S'io più tardava a discoprir l'errore,
Era il mio pentimento anche maggiore

L'occhi-azzurra cagion del mio diletto
Divenne infida; riconobbi in essa
L'antico inganno; mi stringeva al petto,
Ma solo amava l'infedel sè stessa;
Eran la meta degli avari ardori
L'orgoglio femminil, e i miei tesori.

Scossi il giogo d'amor, l'empia spezzai
Ferrea catena, ond'io gemeva a torto,
E di pascolo privo alfin sperai
Nell'amicizia ritrovar conforto;
Ma la turba pieghevole, importuna
Amava più di me la mia fortuna.

Ma come in altri ritrovar potea,
Se in me nol rinveniva un fido amico!
Ahi! la natura quale in sen ci crea,
Nel destarvi il desio, fiero nemico!
L'uomo inquieto sempre, e malcontento
Forma del suo piacere il suo tormento.

Conobbi allor di cittadine mura
Fra l'indiscreto strepito nojoso,
Che invan cercava la tranquilla e pura
Pace dell'alma, e il candido riposo:
Del mio destino, e di me stanco omai,
All'antica foresta io ritornai.

Prezzo de'miei tesor questa mi vende
Valle fertil di campi il vecchio Egisto.
Il povero mio cuor di fare intende
Dei campi insieme, e di sua pace acquisto;
Ma la noja, che ognor l'agita in petto,
Mesta lo siegue nel cangiato tetto,

Avvezzo agli agi più non trova in questo
Quella pace, che un di goder credea;
Quello, ch'ora lo cruccia, e gli e molesto,
La sua felicitade allor facea;
Perchè ancora con lui, qual pria, non stanza
La madre del piacer cara ignoranza?

Che appresi a saper mai? se non che sono
Nato per esser tristo ed infelice;
Che per quei pochi dì, che diemmi in dono
Mio malgrado Natura, a me non lice
Sperar, se nell'inganno ognor non vivo,
Viver d'affanno, e di tormento privo.

Barbara verità, qualor le bende
Tu togli alla ragion, qual vuoto immenso
In sè il cuor non ritrova! In te si rende
Alle carezze altrui sordo ogni senso;
L'amato errore in te si perde, e muore
Sterile avanzo di un fatal languore.

Ove, o piaceri, che godea, fuggiste, Quando ignoto a me stesso ancor vivea? Vi chiamo invano; al rapitor rapiste, Per mercarne di più, quello che avea: Disingannato ricercando, ahi stolto! Perdetti il poco, e non rinvenni il molto.

Infelice mortal! lo scherno sei
Di te stesso, degli altri, e della sorte.
Ah, perchè mai darci la vita, o Dei,
Se ci negate poi cercar la morte?
Disse piangendo, e già fuggito il giorno,
Alla capanna sua fece ritorno.

AL MARCHESE DI FOSDINOVO

## CARLO EMANUELLE

MALASPINA

## L'AMICIZIA

Utrumque nostrum incredibili modo Consentit Astrum.

Hor. L. II. Od. XVII.

Signor dell'onda, che fuggendo l'Alpe Lucida bagna gli ubertosi colli Dell'avita Gragnola, abitatore Delle ventose Papiriane torri, Amabile fra i saggi, ov'è la bella Garrula gioja dei passati giorni? Svanì qual nebbia dalla cupa valle Alla sferza dei raggi, o qual nel muto Silenzio della notte estivo lampo. Ma quasi solco di canuta spuma, Che siegue il corso di fugace antenna, La memoria ne resta, e dentro i gorghi Dell'oceano dei secoli futuri Non perirà, chè degli eterni versi La spingerò sulle robuste penne Oltre il confin della delusa morte.

Figlio del mio german, biondo qual Sole Che si specchia nel rio, d'occhi più neri Della gelida brace, il sen più bianco Del nevoso Appennin, sparse le guance Delle rose d'April, recami l'arpa. Pende dal muro della sala antica Degli avi tuoi fra le animate forme Coronata d'allor, sparsa di mirto. Fra le sue corde ancor serpeggia il nome Sacro alla gloria dell'Eroe Britanno, E lieto ride di Vittoria un inno. Bevrai nel canto mio sensi d'onore, E apprenderai da quei soavi moti, Che mi desta nel cuor la rimembranza

Degli altrui beneficj, ad esser grato; E intanto al suon della mia voce, e al vivo Articolar de'misurati accenti S'avvezzeranno le crescenti fibre A rispettare quel pietoso istinto, Che natura e virtu spirano in petto.

Fino dai giorni, in cui si trema al bieco
Torcer dei sguardi di un venal Chirone
Dal braccio armato d'implacabil sferza,
Eri, Carlo, il mio amico. Ancor pendea
Per me sull'ali il dodicesim'anno
Quando mi vide al fianco tuo gli alpestri
Varcar gioghi del Lazio l'Aniene
Precipitoso crollator di sassi.
Teco m'accolse la superba Roma
Dal purpureo Senato, e dietro l'orme
De' passi tuoi, nelle latine scuole
Libai la tazza degli Achei precetti.
Mentre anelava ad emularti, il saggio
Eroe \*, cui tanto nei pensier somigli,

<sup>\*</sup> Il Maschese d'Olivola Carlo Malaspina, Cavaliere di sommo merito, cugino, e tutore del nominato Sig. Marchese.

Ti ricondusse alle paterne mura, Ove l'amor delle commesse genti Affrettava coi voti il tuo ritorno. Io vissi ancor tre primavere in grembo Alla madre del mondo: il grande, il giusto Clemente allor sul combattuto soglio Sedea di Piero, e il prisco onor rendea Del Vaticano alle gemmate chiavi, E all'avvilito timido Triregno. Cadeano l'ire dei placati Regi, Ridea la Chiesa, la Discordia in ceppi Piangea guatando di Lojola i figli Pallidi all'ombra del vicino eccidio. Ed i Genj di pace al sacro tempio Sul veneratő altar recavan palme In ripa colte del guerriero Tago, Del Sebeto, dell'Ebro, e della Senna. L'altrui consiglio, e'l giovanil desio Dal Tebro all'Arno mi guidò nel muto Laberinto di Corte: un Dio mi trasse Dal sentier periglioso, e in sen di Marte Improvviso mi spinse, ed ahi! la sorda Alle preci, ed al pianto orrida Diva

Volea ferirmi, se all'acuto dardo
Non m'era scudo con la cetra Apollo.
Voi, cari boschi, alle cui rupi insegno
Ora d'Argene a replicare il nome,
Mi rivedeste. Era il mio foco Argene
Candida quasi latte, azzurri i lumi
Qual ciel sereno: il nostro amor crescea
Gon il crescer dei giorni, allor che svelto
Dalle braccia di lei tornai fra l'armi
Vittima infausta del voler tiranno
Di un'adorata genitrice. Un lustro
Tra le falangi del Sabaudo Giove
Quella pace cercai, che alfin rinvenni
Nel cheto asilo del paterno albergo.

Breve spazio di via dal mio soggiorno Divide il tuo; nel faticoso calle Mi riconforta l'amicizia, e meco Pungono i fianchi, e sulla groppa stanno Del fugace destrier gli avidi affetti. Ospite io salgo nell'armata rocca De'padri tuoi: tu m'accogliesti; in volto Nunzia: del cor non ti ridea la gioja, Chè sull'altera mal chiomata fronte

S'agitava una fosca nuvoletta... Tentai tre volte sollevar le braccia, Onde cingerti il collo, e oh Dio! tre volte Cadder delusi gl'indecisi amplessi. Gelai di tema che coperte avesse La lontananza le memorie antiche D'obbliosa caligine profonda. · Ma il mio timore era un inganno; appena Tu favellasti, nei soavi sguardi Tutta l'anima tua candida apparve. Teco sei lune, quasi lieto sogno, Mi fuggiron veloci: altrove un cenno Del genitor mi chiama: ecco la notte Della mia tenerezza, e del mio pianto. I henefizi tuoi tento, nè posso Numerar singhiozzando, e tu vorresti Consolarmi, ma invan...m'abbracci; io pai Da quel momento un sol destin ci strinse. Nè sciorre ne potrà l'avaro nodo D'astro maligno velenoso influsso, · Aurea lusinga di ricchezze, o figlio Di pallida viltà freddo spavento. Non dall'urtar dei coronati nappi

Nacque in noi l'amistà sull'ebrie mense. Non dai lascivi garruli concetti Padri della licenza, e delle risse: Cianimò la virtù, la non velata Sincerità ci palesò l'occulta Somiglianza dei cuori, e li congiunse. Ambo cadremo nel promesso giorno; E nell'istessa lacrimevol ora. Che taceranno de' tuoi colli i veltri, Dell'arpa mia s'ammutiranno i nervi. La guateranno rispettosi appesa Alle pareti di deserta stanza I futuri Cantori, e a quella appresso Non oserà di brancicar l'imbelle Col fiacco braccio il concavo tuo ferro Morte di belve dal fulmineo lampo.

In riva al mar c'innalzerà la tomba
La pietà dei mipoti; un nuovo scoglio
Serberà il mostro nome, ai naviganti
Diverrà segno fra l'orror dei nembi,
E il Ligure nocchier salvo dall'onde
Dirà, baciando le muscose pietre:
Qui dorme il Vate, ed ha l'amico accanto.

## ·(Helelelelelelelelele)

## AL MARCHESE

## GIO: GIORGIO STANGA

FRA GLI ARCADI ISARO JANAGREO

## IL DISINGANNO

.... Varium, et mutabile semper Foemina. Virg. Aoneid. Lib. II.

Canuto padre dei temuti nembi Torna, Isaro, l'Inverno. Odo il torrente Scender gonfio dall' Alpe, e sotto il monte Romoreggiar nel tortuoso letto. Sento fischiar della montagna il vento Per la ristretta valle, e sulla rupe Crollar le querce la ramosa fronte. Vè, come bianche di caduta neve Sono le torri di Colonco! in quelle Vi alberga l'idol mio, v'alberga Argene Dal soave rossore. Il quinto lustro Varcò di quattro Primavere: il seno Le si solleva, quasi mar, che scuote L'aura placidamente: angusto varco Fra'l ridente confin di due pozzette Le divide le labbra, e'l lieto viso Sottilissimo naso: in arco spinte Su dei cerulei languidetti lumi Le biondeggian le ciglia; e il crin raccolto In latteo nodo negligentemente Agitato su gli omeri le pende. Se muove i passi maestosa, e lascia Scherzo dell'óra la dipinta veste. Sembra l'arco del ciel; se ride, un raggio Di colma Luna; e se favella, il dolce Mormorar del ruscello, o il placidetto Susurro dei tremanti venticelli. Ha l'anima sul volto, e mai non seppe Contaminarla di beltà l'orgoglio, Nè la leggiadra femminil menzogna.

Più d'un pastor de Viraceli boschi Le chiede amor, ma sol per me pietosa Volge furtivi gli amerosi sguardi, E scioglie le seavi parolette. Ahi! presto il nembo dell'età nemica Syellerà questa pianta, ed una tomba Asconderà sotto un guancial di polve Tanta virtù : tanta bellezza! Isáro, Benche più pigro il cinquantesim'anno Ti sferzi il terge col cangiato crine, Prendi la cetra, e all'avvenir consegna La mia felicità. Sappiano i tardi Nipoti, che in due nomi un cuore solo Era Argene, e Labindo, e che nel freddo Centro di morte, che ricopre il musco, Dormono insiema inescitabil sonno...

Ma ne; sospendi l'ingegnosa mano
Sulle devote al ver corde tremanti,
Nè di fallace onor tingere i versi.
Credea...ma, folle! m'ingannar del volto
Le angeliche sembianze, e la soave
Querula tenerezza, e pur non era
Figlia dell'alma, ma correa sul labbro

Spinta dalle lusinghe, e dal capriccio.
Giunge dal mare uno stranier, l'invito
Alla mensa ospital; s'empion le tazze
Favellando d'Argene; è la mia lode
Fatale all'amor mio; la vede, e n'arde;
Ella langue, e m'obblia; ride superba
Del tradimento; io ne arrossisco, e taccio.
Parte il rival, scordo l'offese, ingrata
Tollerante m'insulta, e s'abbandona
Senza consiglio ad un novello affetto,
Quasi gioco del vento arida foglia
Nei brevi dì del tempestoso Autunno.
Sveglio la mia ragion, rasciugo il pianto,
I ceppi spezzo mormorando, e fuggo.

Bella Sincerità, dimmi, ove alberghi?
Sulle Nordiche balze, o nei deserti
Della Meridional lucida sabbia?
Son già tre lustri, ch' io ti cerco invano
Nei palagi de'grandi, e nelle selve.
Forse ti rinverrò debile, e curvo
Sul baston dell'età; ma allor di rise
Spettacolo sarà l'intempestiva
Fiamma alla schiera delle Ninfe, e al biondo
Loquace stuol dei giovanetti amanti.

### A

## FILLE LUCUMONIA

## LA PACE

Amantium irae amoris redintegratio.

Terent. Andr.

Son tuo: non pianger più, candida figlia Del severo Cairba. Era la notte, Tacea la valle, addormentato il vento Nella rupe giacea della montagna, Quando nunzia d'amor venne dal colle La bruna occhi-modesta verginella. Il tuo foglio recò, balzai dal letto, L'aprii, lo lessi; le soavi note

Baciai più volte, e cancellai col pianto La rimembranza di un tradito affetto. Corro impaziente alle paterne torri; Ov'è, gridai, di questo cor la bella Dal niveo seno, dagli azzurri sguardi? Mesta sedevi entro secreta stanza China la fronte sul tornito braccio, Sparse le chiome, pallidetto il volto, Qual giglio offeso dal notturno gelo; Ti scendevan le lacrime dagli occhi Mal trattenute, e le bevean le labbra. Tre volte per parlar ti rivolgesti Pietosamente, e ti mancò tre volte Fra i singhiozzi la voce. Il cuor mistrinse La tenerezza: lagrimoso il ciglio, Balbettando gli accenti, il foglio io trassi Del mio ritorno, e lo guatai tacendo. Tu la man mi stringevi, ed io smarrito, Semiaperta la bocca sospirosa, Immobile pendea. Mi scossi alfine Dopo un lungo silenzio ... Ingrata, io dissi, Perchè tradirmi?...e mi coprii la faccia. Dell'innocenza tua chiamasti i Numi

In testimonio allora, e le carezze Confermaron la fede, e i giuramenti. Amor sorrise, e incoronò la pace Di fragil mirto e di languenti rose, E dei trionfi suoi nei fasti incise Il di secondo del ridente Aprile.



AL SIGNOR ABATE CAVALIERE

## D. SCIPIONE PIATTOLI

.... Deus .... me vetat
... olim promissum carmen ....
Ad umbilicum adducere .

Hor. Epod. XIV.

Caro a Pallade, a Febo, e a' miei pensieri, Onor degli avi tuoi, figlio dell'Arno, Che pretendi da me? lasciami in pace. Spinger non posso oltre il confin di morte Sopra l'ale dei versi un nome illustre. Cerca a Chelli altro vate. In mezzo ai rari Cigni, che in riva del Sebeto stanno Scegli Belforte mio, nuovo Tibullo.

Dalla pietà degl' invocati Numi Reso alle Muse, e agl'inquieti amici, Sulla cui lieta incoronata fronte La candida traluce anima bella. Scegli il robusto immaginoso Tana Nato ove umil la Dora in Po declina. Che bevve al Greci, ed ai Latini fonti. Ei, se dipinge il garzoncel di Gnido, Che presso Dori delle Grazie alunna Ride sul furto del materno cinto: O il di fatale, che all'incauto Ghisa Tolse la vita, ed il sognato regno, Muove, e alletta, o riscuote, urta, e sorprende Dal canto lor la meritata lode Chelli riscuota, e delle Itale scene Il Toscano Parrasio oda chiamarsi. Me preme figlia d'indigesta mensa, E dell'umido australe aere nojoso, Invincibile inerzia: invan ritento Di Sasso i modi; non risponde il tardo Addormentato ingegno al suon dell'arpa. Tu ben lo sai, che da due lune attendi Lirico dono di promessi carmi

Sacri a colei, cui non ritrovo eguale E di mente, e di cor, sacri ad Enrico. Che, se d'edra circonda intonso il crine, Bacco rassembra, se di lauro, il biondo Nume di Cirra, e se di mirto, Amore. Un Dio mel vieta, quell' istesso Dio, Che il genio invitto dell'oppressa Roma Spinse di Capua fra le mura. Muto Si assise accanto all'Affrican guerriero, Gli additò il disperato ardir Latino, Qual recisa di rami elce del Crago, Che forza acquista dal nemico ferro, E spargendol di pigra onda Letéa, Dimenticar gli fece in vil riposo Le vittorie, la patria, il giuramento. Nè creder mai, che per timore io taccia Della bilingue critica nascente; Benchè infelice imitator di Flacco. Chieggo i consigli, e la censura amica Di un severo Quintilio; le insolenti Risse detesto, ed i maligni io sprezzo. Nè come il Venosin, d'altra Glicera Sieguo i capricci, e sotto ferreo giogo

Servo d'Amor traggo ozíosi i giorni; Il perfido conosco, e più non ardo Al vivo minio di ridenti labbra, Di baci albergo, nè al ceruleo fuoco Di due languidi sguardi, o all'agitato, Quasi spuma del mar, candido petto.

AL MARCHESE DI FOSDINOVO

## CARLO EMANUELLE

MALASPINA

.... 3 -- G -- CM

Metà dell'alma mia, Lunense amico, Cui tutti del mio cor svelò gli arcani Sincerità con le ridenti labbra, Carlo, tu sai, se dell'intatte Muse Puro ministro, di mentita lede Giammai sparsi i miei carmi, o fra'l mendico Garrulo stuolo del venal Parnaso Sedetti lusingando umil cantore Alla mensa dei grandi. Alla mia cetra Presiede ignuda Verità, la Fama
Non menzognera con l'eterne penne
La ricopre ridendo, e il suon che rende,
Seguendo l'odi non frequenti, è sacro
A Fillide, agli amici, ed agli Eroi.
Candido figlio di lontana terra
Spinto dal fato sull'amena sponda,
Ove da Mergellina in mar si specchia
L'oziosa Partenope beata,
De'tuoi pregi al minor liberi versi
Vuol, ch'io tessa Agatirso; ed io, che certo,
Favellando di te, son, che non posso
Contaminar la purità degl'inni,
Servo al vero, all'amico, ed a mestesso.
Taccian coloro \*, il cui maligno orgoglio

<sup>\*</sup> La passione, che ha il Marchese di Fosdinovo per il teatro non gli ha fatto risparmiare nò premure, nò fatiche, nò spese per ridurre quello ad una maestosa decensa, e le rappresentazioni, che vi si fanno, quasi al grado di perfezione. Non solo egli è il direttore della società de'suoi dilettanti, ma n'ò il compagno, e forse non vi ò in Italia Comico, che lo pareggi. Ha

Sprezza l'arte di Roscio, e folle insulta
Di Garrik alla gloria. Uno di Tullio
Fu l'amico, e il cliente, e ne'suoi fasti
Libera Roma cittadin lo scrisse.
Caro fu l'altro sul guerrier Tamigi
Di servitù nemico, al volgo, e ai saggi;
E allor che gli occhi, e la faconda lingua
Muti gli rese il freddo gel di morte,
La non facile al pianto Anglia lo pianse,
E ov'i Regi, e gli Eroi Britanni han tomba
Or dorme illustre a Shakespear accanto.
Scorse son nove lune, io stesso, io vidi
Del Borbonico Tito entro la reggia,
Cui non lungi il Volturno irriga i campi,
Le crescenti alla fama elette figlie

sbandito così da un piccolo paese l'ozio, che per il solito vi domina, ed ha data una educazione pratica a' suoi suddiri. Aleune persone, non so se più ignoranti, o maligne, hanne disapprovata apertamente la sua condotta, ed hanno preteso, che l'arte del recitare sia vile, e disonorante. A questi si rivolge l'Autore con i seguenti versi.

Della madre di un regno il molle piede Calzar del grave Sofocleo coturno. Allor colei, che la Cecropia Atene Nel tragico invocò primo cimento Fra le vendicatrici ombre di morte, Le colme di velen tazze nefande. D'Argo obbliò le infami orride cene-L'ultrici furie, ed i puniti incesti, E fra l'orror dell'accigliata fronte D'ignota gioja balenogli un raggio. Or Talia, tua mercè, prima dolente, Che rapito le avesse il prisco onore La lusinghiera Euterpe, in man riprende La maschera, e in ridente atto soave Le ancor umide luci al ciel rivolge. Così cred'io, che sollevasse il capo Dal ricolmetto mal velato seno La piangente d'amor bruna Nigella, Quando dall' Arno mio Licida il biondo Al Sebeto natio fece ritorno. Compi l'opra gloriosa, e con l'esempio Delle miserie altrui l'incauta addestra Debole gioventù, sferza ridendo

Il multiforme vizio, e sulle labbra. Che di minio colora il terzo lustro. Di due vezzose verginelle rendi Ne'suoi precetti la virtù più bella. A te solo tal gloria oggi riserba Quel fra i destini, che d'Italia ha cura; Ora, che in Zola, pria ridente asilo Delle Muse, dell'Arti, e dei Piaceri. Il Felsineo Molier vedovo siede Fra pochi amici nell'orror del lutto. Dalla mensa sorgea, quando riscosso Dal suon dolente d'improvvise strida Si schiuse il varco alla vicina stanza. Stava la sposa semiviva, gli occhi Torcea velati di pallor di morte; Con la sinistra sostenea le membra Divincolanti, e con la destra il ferro Nello squarciato sen premea morendo. Incontro al genitor gridando corse Tendendo al ciel le pargolette palme La figlia, e lorde avea le vesti, e il volto Tinto dai spruzzi del materno sangue. All'atroce spettacolo funesto

## FANTONI POESIE.

Ei fissò muto sulla figlia il guardo, Sospirò, vacillò, piegossi, e cadde De'servi suoi fra le pietose braccia. Riscosso alfin dal suo letargo, or piange, Il passato rigor detesta, il fato Chiama tiranno, e benchè sia innocente, Teme i sospetti dell'età future.

# INDICE

| Al Principe di Comper Pag.         | I  |
|------------------------------------|----|
| Al Merito                          | 4  |
| Al Marchese Malaspina              | 8  |
| Al Cavaliere Sproni                | 11 |
| Al Marchese C. B                   | 14 |
| Al Vascello dell' Ammiragl. Rodney | 19 |
| A Venere                           | 21 |
| Al Dottore Bicchierai              | 23 |
| Al Signor Giacomo Costa            | 25 |
| Al Conte Odoardo Fantoni           | 27 |
| Al Duça di Crillon                 | 29 |
| A Fosforo                          | 30 |
| Al Marchese Malaspina              | 33 |
| A S. M. la Regina di Napoli        | 35 |

| Pel di Natalizio di S. A. R. la    |   |
|------------------------------------|---|
| Granduchessa di Toscana 3          | 8 |
| All' Avvocato 'Lampredi 4          | 0 |
| Il Giuramento tradito 4            | 2 |
| A Diana, 4                         | 3 |
| L'Amante disperato 4               | 5 |
| Ad Apollo 4                        | 7 |
| Al Silenzio 4                      | 9 |
| All' Ammiraglio Rodney 5           | I |
| Alla Conversazione di Mad. Berte 5 | 3 |
| All' Aurora 5                      | 8 |
| Dialogo fra Labindo e Licoride 5   | 9 |
| Al Marchese Malaspina 6            | 2 |
| Ad Amore 6                         | 4 |
| Al Cavaliere Forteguerri 6         | 7 |
| Al Conte Luigi Fantoni 69          | ) |
| Al Signor Ciuseppe Bencivenni,     |   |
| già Pelli 71                       | 1 |
| Alle Muse 75                       | ś |
| Al Signor Giorgio Viani 79         | ) |
| Al Barone d'Isengard 82            |   |
| Per la nartenza del Cav. Sproni 84 |   |

. .

.

|                                       | • |
|---------------------------------------|---|
| A Fille 86                            |   |
| Ad alcuni Critici 90                  |   |
| All' Abate Solferini 92               |   |
| Sullo stato dell' Europa del 1787. 94 |   |
| Per la Pace del 1783 97               |   |
| Pel ritorno da Vienna del Grandu-     |   |
| ca di Toscana 99                      |   |
| Al Fonte di * * * 102                 |   |
| Al Marchese Manfredini 104            |   |
| All' Abate Pizzi 109                  |   |
| Il Sogno, all' Abate Bondi 111        |   |
| All' Italia nel 1791 118              |   |
| Scherzi 125                           |   |
| Al Genio degli Scherzi 127            |   |
| A Palmiro Cidonio 129                 |   |
| Per malattia dell' Autore 139         |   |
| Alla Cetra 145                        |   |
| La Curiosità punita147                |   |
| Al Mirto di * * * 151                 |   |
| La Vita, il Tempo, e l'Eternità. 153  |   |
| Labindo alla tomba del Duca di        | • |
| Relforte                              |   |

| La Condizione dell' Uomo164          |
|--------------------------------------|
| Il Doye 165                          |
| Il Simulacro                         |
| La Solitudine 176                    |
| Il Lampo 180                         |
| La Morte di Misi 184                 |
| Il Temporale 189                     |
| Il Testamento 192                    |
| L'Occasione 195                      |
| Il lume di Luna, o l'origine dell'   |
| Ellera 197                           |
| Amore Ape                            |
| I Fuochi fatui 207                   |
| La Noja della Vita                   |
| L' Amicizia, al March. Malaspina 219 |
| Il Disinganno, al March. Stanga. 226 |
| La Pace, a Fille Lucumonia 230       |
| Al Cavaliere Piattoli                |
| Al Marchese Malaspina                |

.

CKIX

.

-

. •

V

and the state of t

.

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|   | · |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | , |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| , |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

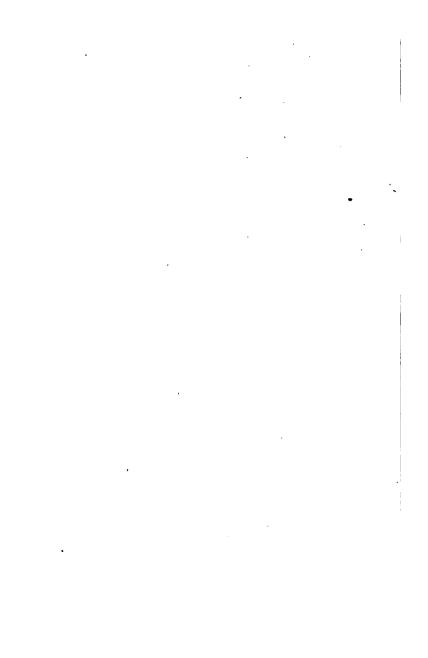

book should on or befo

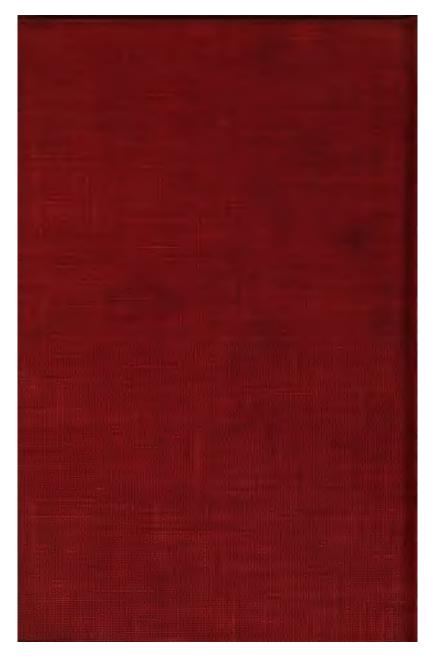